# Israel intensifica la ofensiva en el Líbano con bombardeos letales

-el mundo

Los ataques dejaron casi 500 muertos en varias ciudades; Hezbollah lanzó cohetes sobre el norte israelí; éxodo masivo en Beirut. Página 2



# deportes

# Comesaña, la cara nueva del tenis a la que le gustan los grandes retos

"Hice un cambio desde la madurez", dice el marplatense, que sorprendió en Wimbledon y el US Open.

# LANACION

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | LANACION.COM.AR

# El Gobierno busca nuevos canjes de deuda, y los bonos y las acciones caen hasta 3%

MERCADOS. Por decreto, habilitó esas operaciones en cualquier moneda y sin pasar por el Congreso; los dichos de Milei en EE.UÚ. sobre el cepo no ayudaron al clima financiero

El Gobierno podrá realizar nuevos canjes de bonos de deuda que haya emitido en cualquier moneda, sin cumplirlos requisitos fijados en la ley de administración financiera (LAF) ni pasar por el Congreso. Así lo estableció en un decreto de necesidad y urgencia publicado ayer en el Boletín Oficial. De este modo, el Gobierno solo debería respetar las condiciones de mercado y podría canjear

bonos con vencimiento a corto plazo para postergar su pago, aunque tuviera que pagar tasas más altas.

La decisión, que provocó un fuerte cruce de acusaciones entre la expresidenta Cristina Kirchnery el ministro Luis Caputo, fue uno de los factores que influyeron, según los analistas, para que las acciones argentinas y los bonos soberanos arrancaran ayer la semana con caí-

das de hasta 3%, una tendencia que arrastran desde el viernes pasado.

También mencionaron que el discurso del presidente Javier Milei en Wall Street no ayudó al clima financiero, tras reiterar que el cepo cambiario se levantará "cuando la tasa de inflación sea del 0% mensual". Además, pesó que haya sido un día negativo para los mercados emergentes por toma de ganancias. Página 9

La Argentina se distancia de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas

Jaime Rosemberg

Página 10

Apuran en el Congreso el debate por la privatización de Aerolíneas Argentinas Página 12



EN WALL STREET. El presidente Javier Milei hizo sonar ayer la campana que abre las operaciones bursátiles en la Bolsa de Nueva York y expuso ante inversores globales. "Nuestro compromiso con el equilibrio fiscal es inquebrantable y no estamos dispuestos a negociarlo bajo ningún punto de vista", ratificó ante unos 200 operadores, que aplaudieron su credo a favor del déficit cero. Página 8

# Túnel en San Isidro. Viaje a las entrañas de un golpe de boqueteros

LA NACION ingresó en el ducto de 155 metros con el que una banda buscó llegar hasta el Banco Macro

Ingenio, paciencia, audacia y hasta profesionalismo. Un año y medio de tarea de "topos" para quedar a un palmo de metros de la bóveda del Banco Macro. Un túnel de 155 metros de extensión que corría cuatro metros y medio bajo tierra en el casco histórico de San Isidro, descubierto por un hecho fortuito.

LA NACION ingresó ayer en el túnel que una banda integrada por delin-

cuentes uruguayos -varios de ellos, vinculados con la barra brava de Nacional, de Montevideo-construyó entre el 400 y el 500 de la calle Chacabuco, en el centro sanisidrense.

Por el caso, que comenzó con el descubrimiento de las tareas finales en el túnel, el 6 de agosto pasado, hay cuatro detenidos, tres de ellos uruguayos, que serán extraditados a la Argentina. Página 26

# La Justicia ordena activar la detención de Maduro

ACUSACIÓN. La Cámara dijo que existe un plan "sistemático de represión"

La Cámara Federal ordenó ayer al juez federal Sebastián Ramos que pida la captura internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para indagarlo en la Argentina por violaciones de los derechos humanos. Tras escuchar testimonios de torturas y persecuciones, los camaristas dijeron que "se comprobó que existe en Venezuela un plan sistemático de represión". La denuncia fue presentada por la Clooney Foundation for Justice, una organización que presiden el actor George Clooney y su esposa, Amal. Página 16

# Ardieron este mes 40.000 hectáreas en Córdoba

CRISIS. Los incendios forestales no ceden en Córdoba, donde ayer varios focos permanecían activos y, por acción del viento, incluso los controlados se reiniciaban. Unos 7000 bomberos trabajaron durante toda la jornada en el combate de las llamas, que afectan especialmente el eje del Valle de Punilla. Según se desprende de datos oficiales, en lo que va de este mes unas 40.000 hectáreas ya ardieron en el territorio provincial. Página 23

# Última semana para blanquear dinero en efectivo

PLAZO. Hasta el 30 se puede depositar en cuentas especiales; esperan sumar US\$9000 millones.

Página 18

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

# Conflicto en Medio Oriente | EL LÍBANO, BAJO FUEGO





Rutas congestionadas por autos y camiones que abandonaban ayer el sur libanés

FADEL ITANIJAFP El ataque selectivo israelí de ayer en Beirut

# Israel acorrala a Hezbollah con bombardeos masivos: 492 muertos

En el día más mortífero en el Líbano desde 1990, hubo más de 1600 heridos provocados por los ataques israelíes a más de 1300 presuntos blancos de la milicia chiita; antes de la ofensiva, Tel Aviv llamó a evacuar el sur del país árabe

JERUSALÉN.- En una dramática y letal escalada del conflicto en Medio oriente, el Ejército israelí continuó ayer con los bombardeos sostenidos sobre blancos del grupo islamista Hezbollah en el Líbano, una ofensiva que alcanzó más de 1300 objetivos y dejó 492 muertos y 1645 heridos -entre ellos, 35 chicos, 58 mujeres y dos trabajadores sanitarios-, la mayor cifra de víctimas desde 1990.

El ministro de Salud libanés, Firass Abiad, informó que los bombardeos israelíes dejaron un saldo de "492 muertos, incluidos 35 niños y 58 mujeres". Además señaló que alrededor de 5000 personas resultaron heridas desde el martes pasado, cuando se desató la tensión en la región tras la explosión masiva de beepers y handies.

El vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contralmirante Daniel Hagari, afirmó que la aviación israelí atacó unos 1300 objetivos de Hezbollah en el Líbano, incluido un intento de asesinato selectivo en Beirut, capital del país.

del Valle de la E Líbano, que eva las áreas donde na armas, ya que siendo objetivos Ejército israelí.

En respuesta, Hezbollah lanzó más de 165 cohetes hacia el norte de Israel, alcanzando áreas cercanas a Haifa y varias instalaciones militares. Entre los objetivos estaban una base aérea y una planta de defensa en Galilea. Las sirenas antiaéreas se activaron tanto en Cisjordania como en el norte de Israel, en el primer ataque de largo alcance desde el 8 de octubre.

Hezbollah prometió continuar los ataques en apoyo de Hamas, mientras Israel informó que ampliará su ofensiva aérea contra arsenales de Hezbollah en el sur y el este del Líbano. Además, confirmaron haber realizado un ataque aéreo en Beirut, el cuarto a la capital desde el inicio del conflicto.

El ataque aéreo israelí en Beirut fue descripto como "selectivo", y según fuentes de seguridad citadas por medios israelíes, el objetivo era Ali Karaki, alto comandante de Hezbollah y jefe del comando sur, responsable de la actividad militar del grupo en el sur libanés.

Sin embargo, Hezbollah afirmó horas después que Karaki se encontraba bien y fue trasladado a un lugar seguro.

Hagari advirtió a los residentes del Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, que evacúen de inmediato las áreas donde Hezbollah almacena armas, ya que esas zonas están siendo objetivo de los ataques del Ejército israelí.

"Pronto atacaremos en profundidad en el Valle de la Bekaa, donde hay bienes estratégicos de Hezbollah en concentraciones de población", dijo Hagari, que insistió en que Israel atacará "objetivos terroristas" en esta zona del país y acusó al grupo de almacenar armamento en "edificios civiles".

Antes de que comenzara la escalada con una oleada de explosiones de beepers el martes pasado, unas 600 personas habían muerto en el Líbano desde octubre, en su mayoría combatientes, pero también más de 100 civiles.

El Ejército israelí anunció la campaña de ayer en redes sociales, con una foto que mostraba al jefe del Ejército, el teniente general Herzi Halevi, autorizando ataques adicionales desde la sede del Ejército en Tel Aviv.

Halevi y otros líderes israelíes prometieron acciones más duras contra Hezbollah en los próximos días.

# Pedidos de evacuación

En la mañana de ayer, Israel instó a la población en el sur del Líbano a evacuar viviendas o cualquier otro edificio donde afirmaba que había armas de Hezbollah, y advirtió que el Ejército haría "profundos ataques" contra el grupo político y militar.

Medios libaneses dijeron que la gente había recibido mensajes de texto instándola a huir de cualquier edificio donde Hezbollah almacene armas hasta nueva orden. "Si usted está en un edificio que alberga armas para Hezbollah, aléjese del pueblo hasta nueva orden", indicaba el mensaje en árabe.

En un video dirigido a los civiles libaneses, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, los exhortó a acatar los llamados israelíes de evacuación: "Tómense en serio esta advertencia. Por favor, salgan de la zona de peligro ahora mismo. Una vez haya concluido nuestra operación, podrán regresar a salvo a sus casas".

En respuesta a los intensos bombardeos israelíes, numerosas familias del sur del Líbano se amontonaron en las rutas, huyendo hacia el norte en busca de seguridad. Con un futuro incierto, se veían padres con sus hijos, valijas atadas a los techos de los autos, y el humo oscuro de los ataques elevándose detrás de ellos mientras escapaban de la violencia creciente.

El Ministerio de Salud libanés pidió a los hospitales en el sur del país y el valle oriental de la Bekaa que postergaran las cirugías que pudieran hacerse más tarde.

El ministerio dijo en un comunicado que su petición pretendía mantener hospitales listos para lidiar con las personas heridas por "la creciente agresión israelí sobre el Líbano".

Un oficial del Ejército israelí dijo que el país se centra en operaciones aéreas y no tiene planes inmediatos de una operación terrestre. El oficial, que habló bajo condición de anonimato, dijo que los ataques pretendían acabar con la capacidad de Hezbollah de lanzar nuevos proyectiles a Israel.

En un primer momento no estaba claro cuánta gente se vería afectada por las órdenes israelíes. Los poblados a ambos lados de la frontera se han vaciado en su mayor parte de-

bido a los intercambios casi diarios de fuego.

La escalada de ataques y contraataques ha incrementado el temor a una guerra abierta mientras Israel sigue combatiendo al grupo palestino Hamas en Gaza y tratando de recuperar a decenas de rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre.

Hezbollah ha prometido continuar sus ataques en solidaridad con los palestinos y Hamas, que al igual que el grupo libanés recibe apoyo de Irán, mientras que Israel dice estar comprometida a que la calma vuelva a la frontera.

# Presión internacional

Frente a esta escalada, Estados Unidosy China exhortaron a susciudadanos a abandonar el Líbano.

El presidente Joe Biden reiteró que está "trabajando para lograr una desescalada" al tiempo que el Pentágono anunció que enviará a un "pequeño número" de tropas adicionales a la región (ver aparte). La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (Finul) advirtió que "cualquier escalada de esta peligrosa situación podría tener unas consecuencias devastadoras y de gran alcance".

A última hora de ayer, Francia solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para debatir la situación en el Líbano.

Agencias AP, DPA, Reuters y AFP





HASSAN AMMAR/AP Un adulto mayor es evacuado a una escuela de Beirut convertida en refugio

# Un riesgoso plan para disuadir a la milicia chiita

**EL ANÁLISIS** Patrick Kingsley THE NEW YORK TIMES

JERUSALÉN os mortales ataques de Israel y las advertencias de evacua-la determinación de Tel Aviv de quebrar la resistencia de Hezbollah y forzar a la milicia proiraní, que controla decenas de aldeas en el sur del Líbano, a detener sus ataques transfronterizos contra Israel.

Las acciones también reflejan lo lejos que está Israel de lograr ese objetivo y lo cerca que están ambas partes de una guerra total. Los funcionarios israelíes esperaban que al intensificar sus ataques en la última semana-golpeandolas herramientas de comunicación de Hezbollah y matando a varios comandantes claves, así como también a civiles libaneses- lograrían inquietar al grupoy persuadirlo de dejar la frontera entre Israel y el Libano.

Por ahora, ocurrió lo contrario. A pesar de días de ataques escalonados por parte de Israel, Hezbollah ha resistido y promete no ceder ante la presión. Los líderes del grupo dijeron que continuarán sus ataques hasta que se acuerde un alto el fuego en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas, aliado de la milicia.

El domingo por la mañana, Hezbollah lanzó docenas de misiles que llegaron a unos 50 km dentro de Israel, sus ataques más profundos desde el inicio de la guerra, en octubre. Uno de sus principales voceros advirtió que estos ataques eran "solo el comienzo".

Hezbollah, incluso desafió a Israel a invadir el sur del Líbano, un tipo de ofensiva que podría llevar a un estancamiento prolongado de la situación o a una eventual victoria israelí.

Una invasión no parecía inminente ayer, aunque Israel intensificó sus ataques y advirtió a los civiles que evacuaran las aldeas donde, según dijo, Hezbollah estaba almacenando armas. El principal vocero militar de Israel, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que el enfoque actual se centraba en una campaña aérea, no en una operación terrestre. Pero si Israel se queda sin otras formas de presión militar, una invasión sería una de las pocas opciones que les quedarían a los líderes del

El Ejército, sin embargo, ya está bastante desplegado a lo largo de Israel: sigue combatiendo en Gaza mientras intensifica las operaciones en Cisjordania ocupada, donde realiza incursiones regulares en ciudades palestinas.

Los analistas militares han debatido sobre la viabilidad de que Israel intente librar tres conflictos terrestres a la vez, dado el desafío que representa una invasión del Líbano.

Después de 11 meses de combates, el Ejército de Israel aún no ha derrotado completamente a Hamas en Gaza. Y Hezbollah controla una zona más grande y montañosa que Hamas. La milicia libanesa también es considerada generalmente poseedora de un ejército mejor entrenado que Hamas, además de poseer una infraestructura más sofisticada.

Para invadir el Líbano, el Ejército israelí necesitaría convocar a miles de reservistas, muchos de los cua-Hassan Nasrallah, el líder de les ya están extenuados tras haber servido en Gaza durante el último

# Washington enviará tropas adicionales a la región

El gobierno de Joe Biden desplegará un "pequeño número" de soldados en respuesta a las tensiones crecientes en la zona

WASHINGTON.- Estados Unidos enviará un "pequeño número" de tropasadicionales a Medio Oriente en respuesta a las crecientes tensiones en la región, informó el Pentágono ayer.

"A la luz del aumento de la tensión en Medio Oriente, y en aras de la prudencia, estamos enviando un pequeño número adicional de personal militar estadounidense para aumentar nuestras fuerzas que ya están en la región", declaró a periodistas el vocero del Pentágono, el general de división Pat Ryder, sin dar detalles.

Estados Unidos tiene miles de soldados en la región, además de buques de guerra, aviones de combate y sistemas de defensa antiaérea desplegados para proteger tanto a sus fuerzas como a Israel.

Ryder advirtió sobre la posibilidad de una escalada de la violencia entre Israel y el grupo chiita proiraní libanés Hezbollah mientras los bombardeos entre ambos aumentan.

"Está claro que existe la posibilidad de que estas operaciones de ajuste de cuentas entre Israel y [Hezbollah] se intensifiquen y se descontrolen hasta desembocaren una guerra regional más amplia, por lo que es tan importante que resolvamos (...) la situación por la vía diplomática", declaró Ryder.

Los nuevos despliegues se producen tras preocupantes ataques de las fuerzas israelíes contra objetivos dentro del Líbano que han matado a cientos de personas, y en momentos en que Israel se pre-

para para llevar a cabo más operaciones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió ayer en un video dirigido a los civiles libaneses que evacuen sus viviendas antes de los inminentes ataques aéreos. Habló mientras la aviación israelí seguía bombardeando presuntas instalaciones de Hezbollah en el sur y el este del Líbano.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que está "trabajando por una desescalada" en el Líbano, al recibir en la Casa Blanca al presidente emiratí, Mohamed bin Zayed al Nahyan. "Estamos trabajando para lograr una desescalada que permita a la gente regresar a sus casas de forma segura", declaró Biden.

Aunque la comunidad internacional ha pedido a Israel y a Hezbollah que bajen la tensión, en los últimos días el foco de violencia se ha desplazado del frente sur de Israel con la Franja de Gaza, donde libra una guerra contra el grupo palestino Hamas, a la frontera norte con el Líbano.

# Evacuaciones

La semana pasada, una explosión masiva de beepers desató una escalada de ataques entre Israel y Hezbollah, que provocó la muerte de cientos de personas. Además, Israel llevó a cabo un ataque aéreo en Beirut que buscaba matar al alto comandante de Hezbollah Ibrahim Aqil, miembro del Consejo de la Jihad y líder de la Fuerza Radwan.

Israel continuó su ofensiva con más de 1300 bombardeos en el Líbano, mientras Hezbollah lanzó 165 cohetes hacia el norte de Israel. Los bombardeos israelíes de ayer en el Líbano dejaron al menos 350 muertos y más de 1500 heridos.

Por su parte, el Departamento de Estado les está pidiendo a los ciudadanos norteamericanos que abandonen el Líbano ante el riesgo de una escalada regional más amplia.

"Debido a la naturaleza impredecible del conflicto en curso entre Hezbollah e Israel y las recientes explosiones en todo el Líbano, incluido Beirut, la embajada de Estados Unidos insta a los ciudadanos norteamericanos a abandonar el Líbano mientras sigan disponibles opciones comerciales", advirtió el sábado el Departamento de Esta-

El 7 de octubre, combatientes de Hamas cometieron el peor ataque de la historia contra Israel, que desencadenó un conflicto que ha arrastrado a la violencia a Hezbollah y a otros grupos de la región respaldados por Irán.

Hezbollah, poderosa fuerza politica y militar del Libano, ha atacado casi a diario blancos en Israel para apoyar a su aliado Hamas.

Los duelos de artillería se multiplicaron desde la ola de explosiones de beepers y handies utilizados por miembros de Hezbollah ocurrida la semana pasada, que el grupo atribuye a Israel. •

Agencias AP v Reuters

# Conflicto en Medio Oriente | ESCALADA EN EL LÍBANO

# ¿ISRAEL Y HEZBOLLAH ESTÁN TÉCNICAMENTE EN GUERRA?

# ¿Existe alguna definición consensuada de guerra?

R El diccionario en inglés Merriam-Webster define la guerra como "un estado de conflicto armado hostil generalmente abierto y declarado entre Estados o naciones". Los estudiosos generalmente amplian esa definición para abarcar la violencia a gran escala que involucra a insurgentes, milicias y grupos extremistas. Pero cualquier intento de mayor precisión es difícil, ya que los conflictos armados abarcan toda la gama, desde Estados que se enfrentan con tanques y aviones de combate hasta combates de menor nivel. A veces los Estados declaran oficialmente la guerra, como lo hizo Israel después del ataque de Hamas el año pasado. No ha hecho una declaración similar respecto de Hezbollah, pero sí vinculó sus ataques contra el grupo armado con la guerra en Gaza, al decir la semana pasada que permitir que decenas de miles de residentes regresen de manera segura al norte es un objetivo en ese conflicto. El ministro de Defensa de Israel. Yoav Gallant, también habla con frecuencia de una guerra en curso con Irán y sus aliados a lo largo de "siete frentes", incluido el Líbano. Los Estados normalmente se abstienen de declarar la guerra, incluso cuando están claramente comprometidos en ella. Rusia se refiere oficialmente a su invasión de Ucrania como una "operación militar especial". Estados Unidos no ha declarado formalmente una guerra desde la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que participó en importantes conflictos en Corea, Vietnam, Irak y Afganistán.

#### ¿Por qué ninguno de los dos bandos quiere llamarlo guerra?

Parte de la razón por la que ni Israel ni Hezbollah están usando la palabra "guerra"

# Los bombardeos de Tel Aviv en el Líbano

Blancos alcanzados por los misiles israelíes

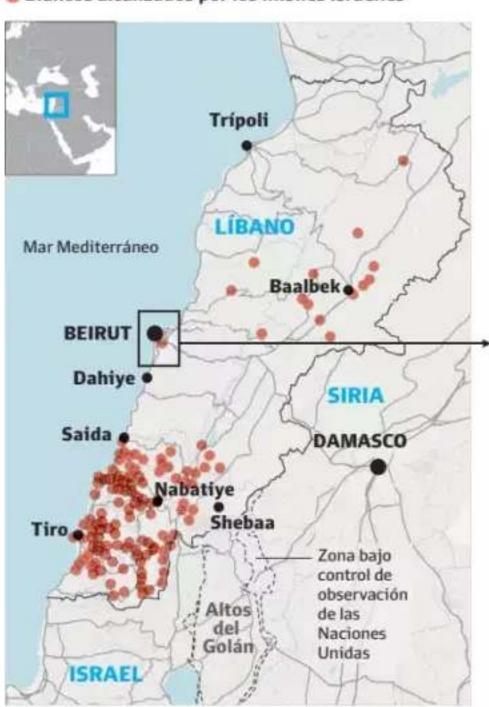

Mar Mediterráneo Puerto Raoucheh BEIRUT Adliyeh 51 Gobeiry Jnah. Dahieh Ataque selectivo sraeli contra Ali Karaki, alto comandante militar de Hezbollah, que sobrevivio al bombardeo Choueifat

LA NACION

es porque ambos esperan lograr sus objetivos sin desencadenar un conflicto más severo o ser culpados por uno. "Aunque las tensiones están aumentando, la situación en el sur del Líbano no es la de una guerra a gran escala, ya que tanto Hezbollah como Israel esperan utilizar medios limitados para presionarse mutuamente", dice Lina Khatib, experta en Medio Oriente en la Chatham House, un centro de estudios internacionales con sede en Londres. Con sus ataques con cohetes y drones, Hezbollah espera presionar a Israel para que pacte un cese del fuego con Hamas. Hezbollah ha dicho que pondría fin a los ataques si hubiera una tregua en Gaza, pero las perspectivas de un acuerdo de este tipo parecen hoy remotas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió hacer lo que sea necesario para detener los ataques y que los israelíes desplazados puedan regresar a sus hogares. "Creo que los israelíes están tratando de decirle a Hezbollah: vengan a la mesa de negociaciones y resolveremos esto a través de la diplomacia; si no, los empujaremos a un rincón hasta que sobrerreaccionen", dice Krieg. "Y esa será la guerra total".

# ¿Cómo sería una guerra a gran escala?

Hasta hace poco, los expertos estaban en general de acuerdo en que cualquier guerra futura entre Israel y Hezbollah se parecería a aquella que libraron en 2006, pero mucho, mucho peor. Durante años, las

autoridades israelíes advirtieron que en cualquier guerra futura con Hezbollah, su ejército se cobraría un alto precio en el propio Líbano, destruyendo infraestructura crítica y arrasando los bastiones de Hezbollah. Esta llegó a ser conocida

como la Doctrina Dahiyeh, llamada así por el populoso distrito del sur de Beirut, donde el grupo políticoparamilitar tiene su cuartel general, y que sufrió una gran destrucción en 2006. Hezbollah, por su parte, pasó años ampliando y mejorando su arsenal, y se cree que tiene hoy unos 150.000 cohetes y misiles capaces de alcanzar cualquier parte de Israel. La escalada militar y las amenazas crearon una situación de disuasión

mutua que mantuvo la

frontera en gran medida tranquila desde 2006 hasta octubre del año pasado. La mayor parte del último año, la región vino preparándose para lo peor, pero ambas partes mostraron hasta hace poco moderación, y las conversaciones sobre una "guerra total" han sido hipotéticas. Eso podría cambiar en cualquier momento. "Hemos subido un escalón, pero aún no hemos llegado al ático", dijo Uzi Rabi, director del Centro Moshe Dayan de Estudios de Medio Oriente y África de la Universidad de Tel Aviv. "Al final, no veo que vaya a haber ninguna alternativa a una operación terrestre".

#### ¿Es una guerra si hay una invasión terrestre?

R Cualquier decisión israelí de enviar tanques y tropas al sur del Líbano marcaría una importante escalada y llevaría a muchos a categorizar el conflicto como una guerra. Pero las dos cosas no siempre van necesariamente de la mano. Israel declaró oficialmente la guerra a Gaza casi tres semanas antes de enviar tropas terrestres. Las fuerzas terrestres israelíes llevan décadas operando en Cisjordania -territorio ocupado por Israel- y en los últimos meses lanzaron ataques aéreos rutinarios contra milicianos, sin que nadie sugiriera que se trata de una guerra. Una incursión terrestre israelí limitada aún podría dejar espacio para que ambas partes retrocedan. Por supuesto, el Líbano probablemente vería una invasión terrestre como una violación flagrante de su soberanía y un acto de guerra. Beirut ya ha acusado a Israel de violar de manera frecuente su espacio aéreo y de ocupar el territorio en disputa en la frontera. De hecho, los dos países están oficialmente en guerra desde 1948.

# Efecto beeper: EE.UU. prohibiría autos con tecnología china

El Departamento de Comercio alegó riesgos de seguridad nacional por la recopilación de datos y el control remoto de los vehículos

NUEVA YORK.—El Departamento de Comercio de Estados Unidos propuso ayer prohibir la venta de vehículos conectados que incorporen tecnología china o rusa, alegando riesgos para la seguridad nacional.

Elgobierno de Joe Biden ha expresado su profunda preocupación por la recopilación de datos por parte de empresas chinas sobre conductores e infraestructuras estadounidenses a través de vehículos conectados, así como por la posible manipulación extranjera de autos conectados a internet y sistemas de navegación. La Casa Blanca ordenó en febrero una investigación sobre los posibles peligros.

"Cuando adversarios extranjeros

construyen software para fabricar un vehículo, eso significa que puede ser utilizado para la vigilancia, puede ser controlado a distancia, lo que amenaza la privacidad y la seguridad de los estadounidenses en la carretera", dijo la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, en una sesión informativa.

"En una situación extrema, un adversario extranjero podría apagar o tomar el control de todos sus vehículos que operan en Estados Unidos al mismo tiempo, causando choques, bloqueando rutas", agregó.

Estos vehículos conectados (o vehículos inteligentes) utilizan redes como GPS, bluetooth y wifi para comunicarse con el exterior, lo que genera preocupación por la posibilidad de que gobiernos extranjeros accedan a datos sensibles de los conductores o puedan controlar los vehículos de forma remota.

La medida se enfoca en dos sistemas claves: el sistema de conectividad del vehículo (VCS), que incluye módulos de comunicación como bluetooth, wifiy controladores de telemática, y el sistema de conducción automatizada (ADS), que permite la conducción autónoma.

La prohibición de software entraría en vigor en 2027, mientras que la de hardware lo haría en 2030. Aunque algunos sectores chinos han criticado esta medida, las autoridades estadounidenses insisten en que se trata de una acción necesaria para proteger la seguridad nacional.

La norma propuesta es parte del endurecimiento del presidente Joe Biden respecto de la segunda economía más grande del mundo y llega después de una investigación sobre los riesgos de seguridad que plantea la tecnología china en los automóviles.

El gobierno no especificó qué fabricantes o modelos se verán afectados por la norma.

La prohibición de los vehículos conectados con tecnología china o rusa refleja una creciente preocupación por la posibilidad de que actores extranjeros puedan interceptar o manipular tecnologías críticas, como quedó patente en el reciente incidente en el Líbano, donde miles de beepersy dispositivos de comunicación de Hezbollah explotaron en una operación atribuida a Israel.

En respuesta a las informaciones sobre la prohibición, China advirtió a Estados Unidos que no tome "medidas discriminatorias" contra sus empresas. "China se opone a que Estados Unidos amplíe el concepto de seguridad nacional y a que tome medidas discriminatorias contra empresas y productos chinos", declaró Lin Jian, vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, al ser preguntado por las informaciones. •

Agencias Reuters y AFP

EL MUNDO 5 LA NACION | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

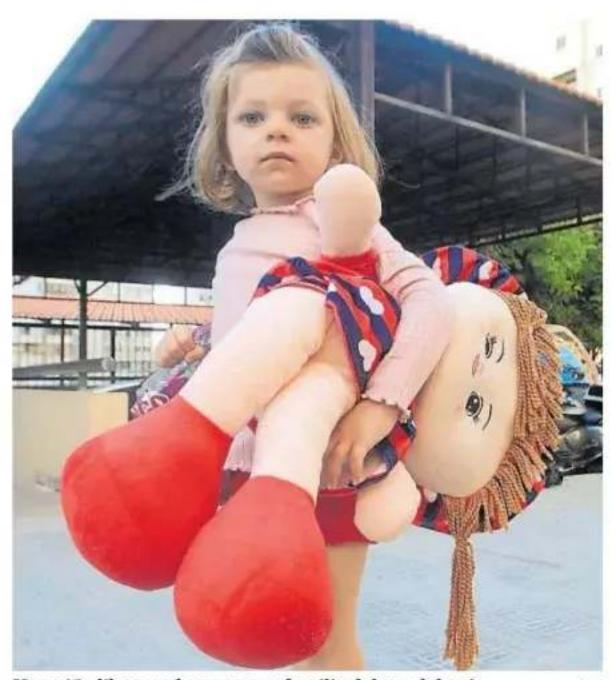

Una niña libanesa huye con su familia del sur del país



El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en la cumbre de las Naciones Unidas

# "Volveremos; dile a Netanyahu que volveremos"

Una avalancha de desplazados, con familias enteras, atascaba las rutas en el sur del Líbano

SIDÓN, Líbano. – Familias del sur del Libano atascaron ayer las rutas hacia el norte, en su huida de bombardeos israelíes cada vez más intensos y camino a un futuro incierto, con chicos en el regazo de sus padres, valijas atadas al techo de los autos y un humo oscuro que se elevaba tras ellos.

Innumerables autos y camionetas estaban cargados de pertenencias y llenos de gente, mientras que otras familias emprendían el éxodo llevándose lo estrictamente necesario.

"Cuando por la mañana atacaron las casas, agarré todos los papeles importantes y salimos. Los ataques nos rodeaban. Fue aterrador", dijo Abed Afou, cuyo pueblo, Yater, fue duramente golpeado en el bombardeo del amanecer.

Israel y el grupo terrorista libanés Hezbollah llevan intercambiando disparos a través de la frontera desde que comenzó la guerra en Gaza el año pasado con un ataque de Hamas, aliado de Hezbollah, pero Israel ha intensificado rápidamente su campaña militar durante la última semana.

Ayer, cuando el bombardeo se intensificó hasta abarcar más zonas del Líbano, la población recibió llamadas telefónicas pregrabadas en nombre del Ejército israelí en las que se les decía que abandonaran sus hogares por su propia seguridad.

Afou, que había permanecido en Yater desde el comienzo de los combates a pesar de encontrarse a solo unos 5 kilómetros de la frontera israelí, decidió marcharse cuando las explosiones comenciales del distrito, dijo.

"Con una palmada en la espalda le dije a mi hijo que no tuviera miedo", explicó.

La familia de Afou, con tres hijos entre los seis y 13 años, y varios parientes más, estaba atrapada en la autopista mientras el tránsito se dirigia hacia el norte. No sabían dónde se alojarían ayer a la noche, dijo, solo querían llegar a Beirut.

Al paso por Sidón se formaron largas colas. Junto a la autopista, un grupo de miembros de las fuerzas de seguridad libanesas, vestidos con pantalones azules y chalecos negros con la inscripción "policía", permanecían de pie con sus armas.

Un hombre se inclinó sobre una mujer en el asiento del acompañante de un auto para gritar por la ventanilla: "Volveremos. Si Dios quiere, volveremos. Dile a (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu que volveremos".

Pero otro hombre, que solo dio su nombre de pila, Ahmed, dijo que solo Dios sabía si su familia podría volver algún día a casa. Había parado junto a la ruta, con su camioneta llena de más de 10 personas, muchas de ellas niños.

"Ataques. Aviones de guerra. Destrucción. Allí no queda nadie. Todo el mundo ha huido. Juntamos nuestras pertenencias y nos fuimos", contó.

# "Como en Gaza"

Según Israel, el Ejército atacó unos 800 objetivos relacionados con Hezbollah y los edificios bombardeados contenían armas pertenecientes al grupo.

"Aquí, como en Gaza, Israel está haciendo tierra quemada", pronunció Huda, madre de tres hijos, mientras huía de Bint Jbeil, una localidad del sur del Líbano destruida por las fuerzas militares israelies.

Alí, habitante de los suburbios de Tiro, acusa a Israel de querer "convertir el sur del Libano en una zaron a golpear las casas residen- nueva Gaza mientras el mundo mira sin mover un dedo".

"Israel es un Estado terrorista", afirmó Alí, que se sumó al éxodo hacia zonas más seguras mientras los hospitales colapsaban debido a los miles de heridos y las escuelas se convertían en refugios de emergencia.

Agencias ANSA v Reuters

# Irán le prohíbe el uso de dispositivos a la poderosa Guardia Revolucionaria

Tras el ataque contra Hezbollah por medio de beepers, Teherán teme una infiltración de Israel; investigan a los miembros de la fuerza

TEHERAN.- El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) ordenó a todos sus miembros que dejen de usar cualquier tipo de dispositivo de comunicación después de que miles de beepers y handies utilizados por sus aliados de Hezbollah en el Líbano explotaron en ataques mortales la semana pasada, dijeron dos altos funcionarios de seguridad iraníes.

Uno de los funcionarios de seguridad dijo que el CGRI está llevando a cabo una operación a gran escala para inspeccionar todos los dispositivos, no solo los equipos de comunicación. Dijo que la mayoría de estos dispositivos son de fabricación casera o importados de China y Rusia.

Irán está preocupado por la posible infiltración de agentes israelíes, incluidos iraníes pagados por Israel, yya comenzó una investigación exhaustiva del personal, dirigida contra miembros de rango medio y alto del CGRI, añadió el funcionario, que pidió no ser identificado debido a la sensibilidad del asunto.

"Esto incluye el examen de sus cuentas bancarias, tanto en Irán comoen el extranjero, así como su historial de viajes y el de sus familias", dijo el funcionario de seguridad.

En un ataque coordinado, los beepers detonaron el martes de la semana pasada en los bastiones de Hezbollah y el miércoles explotaron cientos de sus handies. Los ataques mataron a 39 personas y dejaron más de 3000 heridos.

El Líbano y Hezbollah afirman que Israel está detrás de los ataques. Israel no negó ni confirmó su implicación.

El funcionario de seguridad se negó a dar detalles sobre cómo se comunican las fuerzas de la Guardia Revolucionaria, integradas por 190,000 efectivos, "Por ahora, estamos utilizando cifrado de extremo a extremo en los sistemas de mensajería", dijo.

Según el mismo funcionario, existe una preocupación generalizada entre los dirigentes iraníes. Los funcionarios del CGRI se pusieron en contacto con Hezbollah para solicitar evaluaciones técnicas y enviaron varios ejemplos de artefactos explosivos a Teherán para que los examinen expertos iraníes.

Otro funcionario irani dijo que la principal preocupación de la república islámica era la protección de las instalaciones nucleares y de misiles del país, particularmente las subterráneas. "Desde el año pasado, las medidas de seguridad en esos sitios aumentaron significativamente", dijo, en referencia a las medidas intensificadas después de lo que las autoridades iraníes dijeron que era un intento de Israel de sabotear el programa de misiles de Irán en 2023.

"Nunca, jamás, ha habido una seguridad tan estricta y medidas tan extremas como las que hay ahora", añadió.

La Guardia Revolucionaria es una poderosa fuerza política, militar y económica en Irán que mantiene estrechos vínculos con el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Fue creada después de la revolución islámica de 1979 para proteger el sistema de gobierno clerical y cuenta con sus propias fuerzas terrestres, navales y aéreas, que supervisan las armas estratégicas de Irán.

Ejerce influencia en Medio Oriente a través de su brazo de operaciones en el extranjero, la Fuerza Al Quds, proporcionando dinero, armas, tecnología y entrenamiento a grupos aliados: Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, los hutíes de Yemen y las milicias en Irak.

El Ejército iraní utiliza una serie de dispositivos de comunicación encriptados, incluidos handies, para una comunicación segura. Si bien los modelos y marcas específicos pueden variar, el equipo de Agencias Reuters y AP

comunicaciones militares iraníes a menudo se desarrolla en el país o se obtiene de una combinación de proveedores locales y extranjeros, dijo. La fuente dijo que las fuerzas armadas de Irán dejaron de utilizar beepers desde hace más de dos décadas.

Teherán desarrolló sus propias transmisiones de radio de grado militar a través de su industria de defensa para evitar la dependencia de las importaciones extranjeras, especialmente debido a las sanciones occidentales impuestas a Teherán por su programa nuclear.

Sin embargo, en el pasado, Irán ha importado dispositivos de comunicación de países como China, Rusia e incluso Japón.

Irán e Israel han estado enfrascados en una guerra en la sombra durante décadas, con acusaciones mutuas de sabotaje y complots de asesinato.

El conflicto, incluso entre Israel y Hezbollah, se intensificó en el último año en paralelo con la guerra de Gaza, que estalló después de que el grupo terrorista palestino Hamas atacó Israel el 7 de octubre.

Irán y Hezbollah han culpado a Israel de asesinar al líder de Hamas. Ismail Haniyeh, en Teherán y al comandante militar de mayor rango de Hezbollah, Fuad Shukr, en Beirut unas horas antes en julio. Israel dijo que mató a Shukr, pero no confirmó que estuviera detrás de la muerte de Haniyeh.

Irán no reconoce el derecho de Israel a existir. Khamenei ha calificado anteriormente a Israel de "tumor canceroso" que "sin duda será extirpado y destruido".

Israel considera que Irán representa una amenaza para su existencia y lo acusa de intentar desarrollar en secreto armas nucleares, aunque niega que pretenda construir una bomba nuclear. •



Morales, en el centro sosteniendo una bandera blanca, llega, ayer, a La Paz

AIZAR RALDES/AFP

# La marcha de Evo llegó a La Paz tras los choques con partidarios de Arce

PROTESTA. La "marcha para salvar Bolivia" exige soluciones a la crisis económica; buscan un diálogo entre ambos líderes

LA PAZ.- La multitudinaria marcha liderada por Evo Morales contra el gobierno de Luis Arce llegó ayer a La Paz, después de un día de enfrentamientos violentos entre sus seguidores y simpatizantes del gobierno en Ventilla, El Alto, donde todavía se mantiene una vigilia. Para anticiparse a la llegada de los manifestantes, anteayer se colocó un cordón policial en la Plaza Murillo y frente a la sede de la Central Obrera Boliviana, además de suspenderse las clases presenciales en algunos colegios de El Altoy La Paz.

El exmandatario, seguido por mineros y sectores indígenas en primera fila, ingresó a la ciudad sede de gobierno por la autopista principal que une ambas urbes en su séptimo día de caminata, que inició desde la localidad de Caracollo, en la región andina de Oruro.

Horasantes, Arcevolvió a convocar a un diálogo con Morales tras los violentos enfrentamientos callejeros de la víspera entre sus respectivos seguidores en un intento de impedir el ingreso a La Paz de la columna que por siete días lideró el exmandatario, que caminaba unos metros detrás de la cabeza vestido con un poncho indígena.

La llamada "marcha para salvar Bolivia" reclama a Arce soluciones a la crisis económica y sobre todo que el gobierno y las autoridades reconozcan a Morales como único líder del gobernante Movimientos al Socialismo (MAS) y que se le permita postularse a las elecciones de 2025 después de que fuera inhabilitado por un fallo del Tribunal Constitucional a fines del año pasado.

El dirigente Ponciano Santos, uno de los principales voceros de la marcha, dijo a radio Kawsachun Coca que "el pueblo se impone con la victoria" y que "el gobierno está derrotado".

La manifestación ingresó sin

obstáculos y entre algunos aplausos por el Barrio de Ventilla, en las afueras de la ciudad de El Alto, vecina a la capital y escenario de los altercados del domingo. Grupos adeptos a Arce y la propia alcaldesa de El Alto, Eva Copa, habían anunciado que iban a impedir el paso de la movilización.

En un nuevo mensaje televisado y dirigido a Morales, el presidente Arce aceptó la mediación de la Defensoría del Pueblo y exigió al exmandatario asistir al encuentro "sin condicionamientos". "Pese a todo este ambiente de confrontación, el gobierno ratifica su decisión de convocarte en el marco del respeto mutuo", dijo Arce.

# Cruces

Hasta ahora todo intento de diálogo entre ambos ha resultado infructuoso y los líderes se culpan mutuamente por la violencia desatada durante la marcha, que ha cobrado una treintena de heridos.

Arce acusó a Morales de movilizar a sus bases "solo por ambiciones personales" y considera que es un intento de "golpe de Estado" y la denomina como "la marcha de la muerte". Mientras que el expresidente afirma que esta movilización es la forma de "salvar Bolivia" y señala a Arce de ser responsable de agravar la crisis económica y de la división del gobernante MAS.

"El gobierno envió funcionarios y a la policía a agredir al pueblo", dijo Morales en las afueras de la ciudad de El Alto.

Morales aceptó dialogar si Arce acudía a la marcha en plena carretera.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se ofreció a mediar en el conflicto y hacía esfuerzos para reunir a las partes. "Hay acercamientos", dijo Callisaya, aunque no había evidencia de alguna aproximación entre las partes.

Ayer, la plaza mayor de La Paz,

donde están la casa de gobierno y el Poder Legislativo, amaneció cercada por barras metálicas y una fuerte custodia policial que se extendía a cuadras a la redonda. Las escuelas fueron cerradas ante el temor de nuevos enfrentamientos entre bandos rivales.

"Han hablado de guerra civil y dederramamiento de sangre en las calles, esto excede nuestras normas de convivencia pacífica y hasta encubre una posición política de sedición que ningún gobierno toleraría, y nuestro gobierno hasta hoy ha respondido a estas provocaciones con el llamado al diálogo", afirmó Arce.

"Para que haya guerra civil se necesitan al menos dos frentes antagónicos, y ese es un gusto que no te daremos. Evo, pido que rectifiques tu condicionamiento y aceptes la convocatoria del defensor del Pueblo", sentenció el mandatario.

La movilización comenzó el 17 de septiembre desde la población de Caracolloy, aunque Morales insiste todos los días en que es una marcha "pacífica", el recorrido dejó varios heridos a raíz de enfrentamientos con adeptos a Arce, que intentaron frenar la protesta, sin éxito.

Es la más grave crisis que afronta el fracturado Movimiento al Socialismo (MAS), que gobierna el país desde hace 17 años. Arcey Morales se disputan el liderazgo y control del aparato partidario de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Estambién la peor crisis política del país desde 2019 tras unas polémicas elecciones, denunciadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos (OEA), en las que Morales buscaba una tercera reelección, lo que provocó un estallido social con 37 muertos, que obligó a Morales a dimitir y salir al exilio. •

Agencias AP, ANSA y AFP

# Francisco canceló audiencias por un "leve estado gripal" tras su visita a Oriente

REPOSO. El Vaticano comunicó la noticia y argumentó que se trata de un reposo obligado para enfrentar el próximo viaje a Luxemburgo y Bélgica

#### Elisabetta Piqué

CORRESPONSAL EN ITALIA

ROMA.- El papa Francisco, de 87 años, suspendió ayer las audiencias "debido a un leve estado gripal", comunicó el Vaticano, que destacó que lo hizo "por prudencia", en vista del viaje que tiene programado este jueves a Luxemburgo y Bélgica.

La cancelación de las audiencias y el reposo obligado no sorprendieron después de la agenda sobrecargada de los últimos días, en los que nunca se tomó un descanso después de la maratón al sudeste asiático y Oceanía -4 países en 12 días, con diversos husos horariosy temperaturas tropicales-, y teniendo en cuenta que pasado mañana volverá a subirse a un avión para viajar a Luxemburgo y Bélgica (del 26 al 29 de septiembre), su último viaje del año, tal como confirmó su vocero, Matteo Bruni.

Más allá de su problema en la rodilla derecha, por el que comenzó a utilizar silla de ruedas en mayo de 2022, en los últimos tiempos la salud de Jorge Bergoglio causó bastante preocupación porque debió ser internado varias veces en el hospital Gemelli, de esta capital. La última vez fue en marzo pasado, por una bronquitis infecciosa, justo en los días previos a la Semana Santa, y en otras ocasiones, por dos operaciones de colon.

La semana pasada su agenda se vio sobrecargada para una persona de su edad, sobre todo después del más que exigente viaje a los "confines del mundo" –Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur–, e incluyó, al margen de altos prelados, presidentes y grupos de peregrinos, a muchos argentinos.

El lunes de la semana pasada por la mañana recibió, en una reunión protocolar, a una delegación de la CGT, y por la tarde, en su residencia de Santa Marta, a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El viernes pasado, por otro lado, participó de un evento por el aniversario del primer encuentro de movimientos sociales en el Vaticano organizado por el activista Juan Grabois, en el que sorprendió con un discurso con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei.

El Pontífice, que cumplirá el próximo 17 de diciembre 88 años, a fin del año pasado debido a una bronquitis debió suspender un viaje a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para participar de la cumbre de las Naciones Unidas para el cambio climático. Fue una de las pocas veces que siguió el consejo de sus médicos de detenerse un poco.

# Su estado de salud

Lo cierto es que, pese a la preocupación que había despertado en el Vaticano su última gira por el sudeste asiático y Oceanía, la más larga de su pontificado y exigente, el Papa sorprendió a todos al mostrar una gran resistencia.

Es más, según todos los observadores, pareció reenergizarse no solo con el contacto con los fieles,

sino también al cumplir ese sueño de juventud de ir de misionero a Oriente.

"Agradezco al Señor, que me concedió hacer como viejo papa lo que hubiera querido hacer como joven jesuita, porque yo quería ir de misionero allí", admitió Francisco en la audiencia general del miércoles pasado, cuando hizo un resumen de su maratón a países periféricos del mundo, en la que apareció siempre lleno de entusiasmo y contento, pese al esfuerzo, el clima imposible -calor y humedad bochornosos- y sus achaques.

#### Viaje por Europa

El exarzobispo de Buenos Aires anteayer, en su tradicional aparición dominical para el Ángelus, al mediodía local, había aparecido en relativa buena forma.

Sergio Alfieri, el cirujano que lo operó las dos veces del intestino, especialista jefe del Gemelli, siempre destacó el temple de su paciente ilustre, sobre todo teniendo en cuenta su edad.

"El Santo Padretiene 86 años en su documento de identidad, pero es un hombre que tiene la cabeza de una persona de 60 años", comentó hace unos años.

Es lógico que sus médicos, debido a "un leve estado gripal", le hayan pedido detenerse y hacer reposo en vista de su viaje a Luxemburgo y Bélgica, que, si bien es corto y "cerca", comparado con su periplo de principios de mes, será igualmente exigente.

Allí, tendrá una agenda intensa, tal como ilustró ayer al mediodía el vocero papal, Matteo Bruni, en un encuentro con periodistas acreditados en el que confirmó el viaje, sin dar detalles de la salud del Pontífice y destacando que la suspensión de las audiencias fue solo por ayery "por prudencia", en vista de la visita.

Francisco llegará el jueves por la mañana a Luxemburgo, donde se reunirá con el gran duque, el premier y otros políticos y visitará la comunidad católica en la catedral. Esa misma noche volará a Bruselas, donde el viernes se reunirá con el rey de Bélgica en el castillo de Laeken, luego con autoridades y, por la tarde, con docentes y alumnos de la famosa universidad católica de Lovaina, que cumple 600 años.

El sábado, en tanto, verá al clero local en la Basílica del Sagrado Corazón de Koejelberg, luego se reunirá con estudiantes universitarios de otra sede de la misma universidad y más tarde se reunirá en privado con jesuitas, orden que está a cargo de Lovaina.

El domingo por la mañana, antes de emprender el regreso a Roma, presidirá una misa en el estadio Rey Balduino, de Bruselas.

Ante preguntas, y tal como trascendió, Bruni confirmo que en este viaje, el 46° de su pontificado, el Papa también se reunirá con un grupo de víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, escándalo que dañó especialmente a la Iglesia belga y que seguramente será uno de los grandes temas de la gira. • LA NACION | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EL MUNDO | 7

# "Nos sentimos seguros". La vida en la Argentina de los bolsonaristas prófugos condenados por golpismo

Ultraderechistas brasileños, que se consideran perseguidos políticamente, narran cómo rompieron sus tobilleras electrónicas mientras estaban en prisión domiciliaria y escaparon

#### Mar Centenera y Naiara Galarraga Gortázar EL PAÍS

La Argentina de Javier Milei se ha convertido en refugio de decenas de bolsonaristas prófugos de la Justicia brasileña. Están condenados-o procesados, en algunos casos- por el asalto golpista a las sedes de la presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo el 8 de enero de 2023. Algunos cruzaron la frontera en colectivo, otros en auto e incluso en bicicleta; hay quienes escaparon primeroa Uruguayyotros que llegaron directo al país. Como cualquier visitante brasileño en la Argentina, para entrar se limitar on a mostrar su DNI en Migraciones. Pero, a diferencia de los turistas, el primer paso de los recién llegados fue dirigirse a la Comisión Nacional de Refugiados y solicitar asilo político. Una petición que supone tener automáticamente permiso para trabajar. Imposible saber su color político, pero el caso es que 126 brasileños hicieron ese trámite en el primer semestre de este año, según datos de Acnur (la agencia de la ONU para los refugiados).

Son partidarios del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro y muchos han sido condenados por el Tribunal Supremode Brasil a penas de al menos 14 años de cárcel por su participación en el intento de golpe de Estado. Ellos, en cambio, se declaran inocentes y sostienen que son víctimas de una persecución política contra la oposición encabezada por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva y por el magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. Varios han accedido a conversar con El País sobre los motivos de su huida y la vida que llevan en la Argentina.

A punto de cumplir 62 años, el brasileño Carlos Antonio Silva ha aprendido a hacer pan casero, donuts de coco y pan de queso, que vende para sobrevivir en la ciudad de La Plata, 60 kilómetros al sur de Buenos Aires. Está casadoy tiene dos hijos, pero no ve a su familía desde que se fugó de su país, hace seis meses. En febrero, el máximo tribunal lo condenó a 16 años de cárcel en un juicio virtual por el asalto al Palacio del Planalto, la sede presidencial.

Esteagenteinmobiliarioescuchó la sentencia desde su casa, donde cumplía prisión domiciliaria tras haber pasado siete meses en la cárcel. Fue declarado culpable de abolición violenta del Estado democráticode derecho, golpe de Estado, daño cualificado, deterioro del patrimonio protegido y asociación criminal armada. En vísperas de que la policía volviese a meterlo entre rejas para hacerle cumplir la pena, rompió la tobillera electrónica con la que la Justicia vigilaba sus pasos y comenzó una huida que terminó en la Argentina. Afirma que fue uno de los primeros en entrar, el 18 de marzo, y así justifica su fuga: "Yo no hice nada; ni siquiera rompi un palito".

"Quieren que paguemos por un crimen que no cometimos, que echaron a nuestras espaldas solo por nuestras ideas", lamenta Silva en portuñol en la casa de otra de las condenadas. Estas ideas se resumen en el lema bolsonarista: "Dios, patria, familia y libertad".

Silva relata que aquel domingo, a la semana de la toma de posesión



Bolsonaristas, durante la toma del Congreso en Brasilia, en enero de 2023

ARCHIVO/AP

de Lula, él planeaba participar en una manifestación pacífica contra el nuevo presidente e ignoraba que se saldría de control. Repite la tesis esgrimida por el bolsonarismo desde el primer día: que los destrozos fueron obra de infiltrados y no de manifestantes como él, a los que considera víctimas de una trampa. Evita contestar de quién. "Nos tiraron gases lacrimógenos, y para protegernos entramos a [las sedes de] lostres poderes. Norompimos nada, nos quedamos allá dentro rezando de rodillas por nuestro país", dice.

# Argumentos

El relato de los demás prófugos entrevistados es similar. Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, condenada a 14 años por los mismos delitos que Silva, recuerda que la Plaza de los Tres Poderes se convirtió en cuestión de minutos en "un escenario de guerra". "[Los antidisturbios] tiraron muchas, muchas bombas [de gas lacrimógeno] y había helicópteros. Unos policías nos dijeron que entráramos a refugiarnos", argumenta esta brasileña de 58 años que tiene la tutela de dos nietas y de una persona incapacitada por enfermedad mental. Fue detenida en el Planalto y los investigadores encontraron sus huellas dactilares en una botella de agua abandonada en el recinto.

Rodrigues, una mujer coqueta que se pone un vestido verde para las fotos antes de colocarse el uniforme de cocinera con el que luego se irá a trabajar, recalca: "No tengo antecedentes penales: nunca tuve un problema con la policía". Rompió la tobillera electrónica y escapó primero en autobús a Uruguay, porque le quedaba más cerca y, además, porque también "tiene un presidente de derecha", Luis Lacalle Pou. "Pero el costo de vida era muy alto y decidí venirala Argentina", explica. "Con lo que ganaba no me alcanzaba. Si pagaba alojamiento, ese día no podía

comer", cuenta sobre los tres meses que pasó ahí.

Ahoravive en La Plata, en un modesto departamento que comparte con otras dos prófugas a las que las unen tanto la política como la fe evangélica.

"Dicen que somos terroristas, pero nuestras únicas armas son la bandera de Brasil y la Biblia", asegura Raquel Lopes de Sousa, de 52 años, en el comedor de la casa de Buenos Aires donde vive. Comparte el alquiler con dos mujeres que conoció en prisión: Rosana Maciel Gomes y Alethea Verusca Soares. La bandera de Brasil decora uno de los sillones y del cuello de Sousa cuelga una cruz a la que se lleva las manos de vez en cuando mientras relata cómo los sucesos del 8 de enero de 2023 dieron un giro de 180 grados a su vida.

La Corte condenó a De Sousa a 17 años decárcel el pasado octubre. En su sentencia, a la que accedió El País, se señala que "participó activamente en forma conjunta con los demás de la destrucción del mobiliario del Planalto. Todos gritaban palabras que demuestran su intención de deponer al gobierno legítimamente constituido, como 'Fuera Lula' y 'Presidente ladrón'".

# Más de 100 peticiones de asilo

De Sousa mantiene la versión que dio su defensa durante el juicio: "Estaba asustada y entré a buscar a mi hermana, a la que había perdido en mediode la gente". Cuenta que cuando llegó el palacio ya estaba vandalizado y exige que le muestren pruebas en las que se la vea enfrentándose a policías o rompiendo algo. Asegura que lo único que tienen contra ella es un video que obtuvieron de su propio teléfono en el que había grabado consignas contra Lula y el comunismo. "¿Eso es ser terrorista", se cuestiona.

Un total de 126 brasileños han solicitado asilo en la Argentina en el primer semestre de este año, según datos oficiales de la Acnur, una cifra que locoloca como el octavo país con más peticiones. Todo solicitante de asilo en la Argentina recibe un permiso de residencia transitorio que autoriza a trabajar mientras se resuelve su expediente. No existe un plazo para que las autoridades acepten o denieguen el asilo, pero con la puertas laborales abiertas y un gobierno afin a sus ideas, no tienen prisa.

El gobierno de Lula ha solicitado formalmente información a las autoridades argentinas sobre el paradero de 143 brasileños prófugos. Los que hayan solicitado asilo saben que, mientras el proceso esté abierto, no será posible su extradición.

Los juicios por el intento de golpe de Estado en Brasil empezaron con los acusados de vandalizar los edificios. Todos han seguido el mismo patrón, por lo menos diez años de cárcel. Entre los pocos absueltos, un sin techo que estuvo II meses en prisión preventiva. Los jueces del Supremo brasileño, que investiga y juzga el asalto de Brasilia, han condenado por ahora a 227 personas.

Tanto Lopes de Sousa como sus compañeras de piso discrepan de la versión judicial. Creen que no fue un intento de golpe de Estado, sino de un plan del nuevo gobierno para amedrentar a una oposición que llevaba más de dos meses manifestándose ante cuarteles de todo el país. Subrayan, sin pruebas, que el poder de Brasil no está en manos de Lula, sino de De Moraes, a quien definen como "un dictador que impide la libertad de expresión".

Allí donde la Justicia ve discursos extremistas y desinformación, ellas ven uno de los pocos canales donde "se dice la verdad". Entre lo que más les gusta de vivir en la Argentina está "poder volver a expresarnos sin miedo", en palabras de Maciel Gomes. "En la Argentina nos sentimos seguros", subraya. © El País, SL

# El detenido admitió sus planes para asesinar a Trump

**EE.UU.** Routh escribió una carta que le dio a un conocido meses atrás

WASHINGTON.- Ryan Wesley Routh, el sospechoso de haber tramado un intento de asesinato contra Donald Trump en su campo de golf en Florida, dejó escrita hace meses una carta, en la que confirma que planeaba matar al candidato republicano.

El papel se encontraba en una caja entregada a un conocido suyo, que la abrió tras los hechos y se contactó con la policía. El escrito da por sentado su fracaso y ofrece una recompensa para que otros lo intenten.

La carta se hizo pública como parte de un documento judicial presentado por la fiscalía para pedir que se mantenga detenido a Routh, que quedó imputado por posesión ilegal de arma de fuego y manipulación de esta para borrar su número de registro. Podrían darle 15 años de cárcel.

"Esto fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero lamento haber fallado. Hice lo que pude. Ahora les corresponde a ustedes completar el trabajo y ofreceré 150.000 dólares a quien pueda hacerlo", dice la carta.

Routh calificó a Trump de "no apto" para ocupar la presidencia. "Los presidentes estadounidenses deben, como mínimo, encarnar el tejido moral de Estados Unidos y ser buenas personas, preocupadas por los demás y desinteresadas, y defender siempre la causa de la humanidad. Trump no consigue entender nada de eso".

Según el documento judicial, Routh había estado merodeando en los alrededores del campo de golf durante un mes antes de ser detectado, cuando llevaba oculto unas 12 horas. Ese día, portaba un rifle semiautomático con mira telescópica cargado y con munición de repuesto, una cámara digital con la que aparentemente pretendía grabar su acción y dos mochilas llenas de placas de cerámica. La policía cree que quería utilizarlas como chaleco antibalas.

Routh se había posicionado en dirección al hoyo 6 para disparar contra Trumpa la menor distancia posible. Pero antes de que el expresidente llegara allí, un agente del Servicio Secreto que se había adelantado para examinar la zona vio que el cañón del arma sobresalía entre los arbustos y abrió fuego. El sospechoso huyó del lugar en un vehículo, pero un testigo tomó fotografías del auto y la matrícula, lo que facilitó la detención.

En el cerco, la policía encontró abandonadas las mochilas, la cámara y el rifle, en el que se encontraron huellas dactilares del sospechoso. Entre los documentos que se le incautaron estaban su pasaporte, un permiso de conducir y una nota escrita a mano con lugares y fechas donde estaba previsto que se encontrase Trump entre agosto y octubre.

La policia también encontróen el vehículo 12 pares de guantes y seis teléfonos móviles. En uno de ellos se había buscado en Google cómo poder viajar de Palm Beach a México.

Agencias AP y AFP

# POLÍTICA ECONÓMICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot y José Luis Brea www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

# Viaje a EE.UU. EN EL CENTRO FINANCIERO MUNDIAL



El Presidente, junto con parte de la comitiva argentina, ayer, en la Bolsa de Nueva York

# En Wall Street, Milei ratificó que el equilibrio fiscal es "inquebrantable"

El Presidente habló ante inversores en la Bolsa de Nueva York; dijo que se va a liberar "el cepo cuando la tasa de inflación sea cero", pero luego aclaró que se refería a la suba de precios no inducida por factores externos al programa

# Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN EE.UU.

NUEVA YORK.- La música de fondo y un murmullo que recorría la sala se quebraron con un video estruendoso sobre la Bolsa de Nueva York. Unos minutos después, Javier Milei, que miraba desde un costado, en una de las entradas, caminó hasta el escenario acompañado del aplauso de unos 200 asistentes que madrugaron para escucharlo en su presentación en Wall Street.

"La Argentina se está poniendo de pie abrazando las ideas de la libertad", les dijo Milei a los miembros de la comunidad del mundo de las finanzas-traders, inversores, analistas, abogados, directivos de empresas, ejecutivos de bancos y de fondos de inversiones-sobre el final de su mensaje, que se estiró por casi 40 minutos, y cerró con su clásico grito "įviva la libertad, carajo!". "Estamos comprometidos con hacer el mejor gobierno de la historia y estamos convencidos de que lo vamos a lograr", remató.

Luego de su mensaje, llegó la hora de la foto buscada: en el piso del New York Stock Exchange (NYSE), Milei tocó la campana que abre las operaciones bursátiles y se sacó la foto rodeado por los miembros de

su comitiva: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quedaron a su lado; detrás se ubicaron la canciller, Diana Mondino, y su hermana, Karina Milei, y a su derecha quedaron el embajador argentino en Washington, Gerardo Werthein, y el jefe del Consejo de Asesores, Demian Reidel.

Antes del rito, arengó a la gente en el piso levantando sus manos al grito de "¡vamos! ¡vamos!", y luego festejó con el puño cerrado. Antes de subir al balcón para la ceremonia, y después, cuando volvió a bajar al piso, se sacó una foto cada vez que le pidieron, inmerso en su papel de celebrity de la política. Los monitores del piso de la Bolsa mostraban la bandera argentina.

Ante los hombres y mujeres de Wall Street, Milei desplegó los grandeslineamientos y los objetivos que guian su administración, incluido el gran norte de su política económica, una sinfonía para los oídos de ese público: el compromiso "inquebrantable" con el déficit cero.

equilibrio fiscal es inquebrantable y no estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal", definió el Presidente.

Lo escuchaban unos 200 invi-

tados en una sala en el histórico edificio de la Bolsa de Nueva York, decorado con estilo barroco, con columnas pintadas con filetes dorados y un cielorraso de vitrales, desde un atril flanqueado por las banderas de Estados Unidos y la Argentina. Milei había sido presentado por la presidenta del NY-SE, Lynn Martin.

Milei arrancó describiendo la herencia recibida del gobierno de Alberto Fernández, un cóctel explosivo que, como dijo en otras presentaciones, abonó su llegada a la presidencia. Y dejó las modestias de lado a la hora de marcar el rumbo: dijo que su gobierno estaba llevando adelante "la reforma estructural más grande de la historia" y que su plan era convertir a la Argentina en "el país más libre del mundo".

Milei derrochó elogios para varios miembros de su gabinete. Arranco por el equipo económico, su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo -al que llamó el mejor ministro de la historia-, y el presidente del Banco Central, "Nuestro compromiso con el Santiago Bausili. Dijo que gracias a la "enorme labor" de Caputo, el Gobierno había logrado alcanzar superávit financiero durante ocho meses consecutivos y defendió una vez más su veto al aumento de las

jubilaciones que votó el Congreso, una suba que, afirmó, implicaba "exterminar el futuro de los jóvenes". Dejó además una promesa desafiante al Congreso: vetar cualquier movida que vaya contra el equilibro fiscal.

# La salida del cepo

Otra de las definiciones que deió Milei tocó uno de los temas más sensibles y complejos del plan económico: cuándo salir del cepo, un avance altamente demandado por la comunidad de negocios y una condición necesaria para destrabar la llegada de inversiones. Milei sugirió que no van a devaluar al indicar que apuntan a cerrar la brecha "del paralelo al oficial", y dio una señal de que la salida del cepo deberá esperar un poco más.

"El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa económico sea cero", prometió. Pero luego diferenció una parte del indice generada por la inflación "inducida" por "los controles de capitales y el crawling peg", que estimó en 2,5%. Por lo tanto, el cero al cual aludió Milei no se corresponde necesariamente con el cero del índice de inflación mensual.

Caputo y Bausili no fueron los va York en las Naciones Unidas. •

únicos funcionarios elogiados. Milei también destacó el trabajo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y afirmó que habían bajado los homicidios en Rosario, y que habían pasado ya cuatro meses sin piquetes. Y sobre la canciller Diana Mondino -siempre envuelta en rumores de salida del gobierno-, Milei dijo que dio "una verdadera clase" en la ONU acerca de por qué el organismo multilateral debería abandonar "la agenda socialista" y soltar la Agenda 2030, ahora convertida en el Pacto para el Futuro (ver página 10).

También destacó el trabajo de Federico Sturzenegger, a cargo de la agenda de reformas de fondo de la economía. Y respondió duro a las críticas por su política social.

"Dicen que no tenemos corazón, yo diria que no tienen cerebro los que hacen ese comentario", dijo.

La disertación de Milei en la bolsa neoyorquina fue la primera oportunidad para exponer sobre el panoramay los planes de la economía ante los hombres y mujeres de negocios de Wall Street, y marcó el puntapié de su agenda oficial en Nueva York luego de su paso por The New York Times, el domingo por la noche.

Hoy, Milei cerrará su visita a Nue-

POLÍTICA ECONÓMICA | 9 LA NACION | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Allanan el camino para canjear deuda sin pasar por el Congreso

Incluso con la deuda en dólares, el Gobierno solo debería respetar las condiciones de mercado; así podría rescatar bonos cortos, para evitar su pago, aunque a tasas altas

#### Javier Blanco

LA NACION

El Gobierno se autohabilitó por vía de un decreto modificatorio (846/2024, publicado ayer en el Boletín Oficial) a realizar canjes de bonos de deuda que haya emitido en cualquier moneda sin cumplir los requisitos fijados de la ley de administración financiera (LAF) ni pasar por el Congreso.

Lo hizo al eliminar la necesidad de dar cumplimiento al artículo 65 de la LAF, es decir, aquellos requisitos que implican mejorar monto, tasa o plazo a favor del Estado (al menos dos de esas tres condiciones) y fijar como único criterio el respeto de las cotizaciones de mercado de los papeles a canjear, algo que los analistas y operadores no dudan en calificar de "llamativamente laxo".

Hasta ahora eso solo estaba permitido, por un decreto del exministro Martín Guzmán, para trueques de bonos emitidos en moneda local.

La novedad, sumada a las definiciones del Presidente en su paso por Wall Street, generó un ajuste en los precios de los activos locales más negociados mientras se multiplican las consultas de inversores sobre las motivaciones que habrían generado esta reforma.

Hay que recordar que esta llega luego de la presentación del presupuesto 2025, un proyecto mediante el cual el Gobierno solicita autorización para emitir deuda en moneda y bajo ley extranjera por hasta US\$5000 millones para afrontar parte de los compromisos que debe pagar el próximo año.

"Lo que hizo el Gobierno es modificar un decreto viejo que solo permitía hacer canjes de deuda sin cumplir dicha ley para la emitida en pesos: ahora se incorpora 'en cualquier moneda''', explicó Ariel Sbar, de Cocos Capital. "Antes, si querías reestructurar deuda en dólares debías hacer al menos dos de tres cosas: 1) alargar plazo, 2) bajar intereses o 3) reducir capital. Ahora se pueden hacer canjes en condiciones de mercado sin necesidad de cumplir lo anterior", detalló.

"Se meten con facultades del Congreso: la renegociación de deuda es materia legislativa. No puede el Ejecutivo autohabilitarse a renegociar deuda. Lo que parece es que el Gobierno, que se cansó de decir que tenía los dólares para pagarla, al final no puede resolver el frente externo, ya que se queda sin dólares y no mejoran las condiciones para acceder a los mercados", sostiene en un informe especial el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

LA NACION buscó ayer explicaciones oficiales al respecto, pero no esta nota.

La flexibilización incluye una ampliación de la capacidad de intervención del Fondo de Garantía deSustentabilidad (FGS), queadministra la Anses, sobre el mercado de bonos, lo que generó un picante cruce por redes sociales entre la expresidenta Cristina Kirchneryel ministro de Economía, Luis Caputo.



El presidente Milei, de buen humor, aver, en Wall Street

"Dispónese que las futuras suscripciones de instrumentos de deuda pública, independientemente de su moneda de pago, se puedan realizar con instrumentos de deuda pública, cualquiera sea su moneda de pago", reza el artículo 2 del DNU. Además, aclara que "dichas operaciones no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la ley Nº 24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional y sus modificatorias".

# Cristina versus Caputo

"Esta modificación de la ley de administración financiera ya figuraba en el primer proyecto de Ley Bases y lo señalamos en nuestro documento 'Argentina en su tercera crisis de deuda -cuadro de situación-', publicado en febrero de este año. Finalmente, la Ley Bases sancionada no incluyó esa patente de corso que ahora si figura en el proyecto de ley de presupuesto", advirtió Cristina Kirchner en la red X.

"¿Cuál es la urgencia del DNU publicado hoy cuando la modificación central en materia de endeudamiento ya está sometida a consideración del Congreso en el proyecto de presupuesto que con tanta pompa y tan poca audiencia presentó Milei? ¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Macriyel FMI? ¿Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro Caputo de Milei puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó?", prosiguió.

La respuesta del ministro no tardó en llegar: "Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de Economía. Primero heredaste dos puntos de superávit fiscal y los convertiste en siete de déficit. Luego, Macri te dejó casí equilibrio primario y lo volviste a llevar pudo obtenerlas hasta el cierre de a cinco puntos de déficit. Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía. Quedate chillandotranquila, que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más... (sic)", la chicaneó, aunque sin aclarar las razones del DNU, sobre el que no hubo más comunicación que su publicación en el BO.

La intención oficial de avanzar en

esta flexibilización no es nueva.El Gobierno ya la había intentado en la Ley Bases, aunque no logró consenso para incluirlo en el proyecto acotado que terminó aprobado.

Más tarde, en el presupuesto 2025, eliminó una mención al artículo 65 de la LAF en el artículo 55 de la ley 11.672 (sin derogar el propio artículo 65 de la norma). "Finalmente opta por remover esta restricción a través de un decreto", hizo notar la consultora 1816.

La modificación provocó la reaparición del exministro Guzmán (autor de la flexibilización original hace unos años), quien advirtió desde su oficina en Nueva York que con ella se abre "la puerta a operaciones profundamente lesivas para el Estado nacional y la economía".

"Respetar solo las condiciones de mercado" podría implicar que se avalen emisiones a tasas "de hasta el 16% anual", explicó, tomando en cuenta la cotización actual de los bonos. "Podría de este modo repetirse lo que ocurrió "con el megacanje de 2001", dijo, en alusión a la operación por la que fue procesado el hoy ministro Federico Sturzenegger.

# Reservas débiles

Guzmán recordó que lo dispuesto durante su mandato estuvo vinculado a la necesidad de "reabrir el mercado de deuda en pesos tras un evento disruptivo", en relación con el polémico "reperfilamiento" del final de la administración Macri.

De allí que intuye que con la modificación actual, "que la amplía a la deuda en dólares", lo que estarían buscando es "patear' para adelante los vencimientos más próximos por la debilidad de las reservas", en alusión a los bonos por vencer en 2030, que comenzarán a devolver capital.

"El problema es que si lo hacen de este modo esta deuda se volverá insostenible por el costo de interés que se debería avalar", remarcó.

Además, advirtió que así se deja una puerta abierta para que se avance en la dolarización. "Permite emitir nueva deuda en dólares suscribiendo esos papeles con bonos en pesos", y criticó que el DNU se haya publicado "sin fundamentos".

Eldecretoconocidoayertambién permite que el FGS pueda disponer de hasta un 70% de su cartera en bonos, cuando hasta ahora el límite era del 50%. •

# Los bonos y las acciones reaccionaron con una caída

Los papeles privados bajaron hasta 3%, en línea con los mercados de frontera; subieron el dólar MEP y el CCL

### Melisa Reinhold

LA NACION

Las acciones argentinas y los bonos soberanos arrancaron la semana teñidos de rojo, una tendencia que arrastran desde el viernes pasado. En parte, analistas mencionan que el discurso del presidente Javier Milei en Wall Street no ayudó al clima financiero, luego de que reiterara que el cepo cambiario se levantará "cuando la tasa de inflación sea del 0% mensual". También influyó que haya sido un día negativo para los mercados emergentes por toma de ganancias y una resolución oficial que habilita a que se realice un canje de deuda –en pesos o dólares– sin pasar por el Congreso.

Ante ese combo de noticias, en la primera rueda de la semana la Bolsa porteña cayó 1,79% y cotizó en 1.790.228 unidades, valor que al ajustar por el dólar contado con liquidación fue de US\$1459. En el panel principal, conformado por las compañías que mueven el mayor volumen de operaciones, las bajas más marcadas se observaron en las acciones de Loma Negra (-4,6%), Mirgor (-3,07%) y Banco Macro (-2,65%).

Esta misma tendencia se registró entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Los papeles de Loma Negra retrocedieron 3,6%, seguidos por los de YPF (-3,2%), Pampa Energía (-3,1%), Banco Macro (-2,9%) y Corporación América (-2,4%).

"El mercado viene de casi dos meses [desde el lunes negro del 5 de agosto] de fuertes subas, por lo que no debería extrañar un descanso en estos días. Estas alzas generaron un contexto un poco débil para la Argentina y, en ese escenario, el discurso de Milei sobre la salida del cepo cambiario cuando la inflación sea cero pudo haber caído un poco mal. Pero no es una noticia nueva. Esa definición ya la dijo en otras ocasiones, pero es esa falta de novedades lo que puede que justifique que no siga volando la Argentina", interpretó Fernando Marull, economista de FMyA.

Los números en rojo también se observaron en la mayoría de los bonos soberanos de deuda, por segunda rueda consecutiva, luego de que el Gobierno se autohabilitara por vía de un decreto modificatorio a realizar canje de títulos de deuda sin cumplir los requisitos fijados por la ley de administración financiera ni pasar por el Congreso. En ese contexto, los Bonares cayeron hasta 1,43% en el exterior (AL29D) y los Globales, hasta1,55% (GD29D). Sin embargo, el riesgo país cedió ocho unidades y terminó el día en los 1311 puntos básicos (-0,61%).

"En el arranque de la semana, la deuda soberana en dólares extiende la leve tónica bajista del

viernes. Esto sucede en línea con bonos emergentes/frontera. Cabe preguntarnos: ¿podrán los Globales hilvanar otra semana de liderazgo?, ¿o los máximos del año podrían ser aprovechados como toma de ganancias? Aguardaremos a la evolución de las jornadas para observar su desempeño, en lo que sería la última semana para acceder al blanqueo de efectivo sin pagar penalidad. En línea con lo que podría dar un aire optimista, Milei ratificó en Wall Street los principales pilares que orientan su gestión libertaria, con especial énfasis en la política económica: el 'inquebrantable' compromiso con el déficit cero", agregaron desde la sociedad de bolsa Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Durante su discurso en la Bolsa de Nueva York, el mandatario dijo que va a "liberar el cepo cuando la tasa de inflación sea cero", un requisito que ya había mencionado en los últimos meses y que aleja el fin de las restricciones cambiarias de la agenda inmediata. Además, sugirió que el Banco Central no convalidará una devaluación, al indicar que apuntan a cerrar la brecha "del paralelo al oficial". Ayer, el tipo de cambio oficial mayorista cotizó a \$966.

"¿Prioriza el Gobierno levantar el cepo y unificar el tipo cambiario de manera 'sorpresiva' o esperará hasta después de las elecciones como viene señalizando desde hace un tiempo? El timingy la forma de la remoción de las restricciones cambiarias del cepo son relevantes en términos macro y de estrategia de mercado. El Gobierno apuesta a un escenario en el que la brecha cierra de arriba hacia abajo, es decir, sin salto del tipo de cambio oficial, aunque señaliza que para eliminar las restricciones se deben cumplir una serie de requisitos que fueron incrementándose en los últimos meses", añadieron desde Consultatio Plus.

Sin embargo, desde la sociedad de bolsa recordaron que la semana pasada se flexibilizaron ciertas restricciones cambiarias, como la posibilidad de comprar dólares financieros si el inversor tiene tomada una caución o pases en moneda dura. "La falta de correspondencia entre la narrativa oficial y los hechos es completamente lógica: las devaluaciones no se anuncian", completaron.

Por otro lado, ayer los tipos de cambio financieros registraron algunas subas. El dólar MEP cerró en las pantallas del mercado de capitales a \$1204,57, unos \$4,5 más que el viernes (+0,37%). El contado con liquidación (CCL) terminó el día a \$1227,16, un avance diario de \$7,5 (+0.6%).

En tanto, el dólar blue se negoció a \$1245 en las "cuevas" y "arbolitos" porteños, sin cambios con respecto al viernes último. Se trata del valor nominal más bajo desde finales de mayo. •

# Viaje a EE.UU. | GIRO INTERNACIONAL

# La Argentina se distancia del "pacto del futuro" de las Naciones Unidas

La canciller Diana Mondino anunció que el país no adherirá a la continuidad de la Agenda 2030; tensión con el representante argentino en el organismo, Ricardo Lagorio

### Jaime Rosemberg

LA NACION

"Quedaron 192 países de un lado. Y nosotros, la Argentina, del otro". De esemodo tajantese expresaron altas fuentes diplomáticas, enojadas con la decisión del Gobierno, expresada anteayer por la canciller Diana Mondino, de disociarse del denominado Pacto por el Futuro 2045, la continuidad cronológica de la Agenda 2030 para el Desarrollo, planteada por las Naciones Unidas.

En medio de una tensión interna indisimulable, que incluye al embajador argentino en la ONU, Ricardo Lagorio, marginado de la gira presidencial por Estados Unidos, Mondino destacó ante el plenario de la Asamblea –también lo hizo por carta–que la Argentina disiente de varios de los puntos de la agenda consensuada por todos los miembros de las Naciones Unidas.

Mondino no los mencionó, pero está claro que ni las políticas de "igualdad de género" que promueve la ONU, ni el feminismo, ni la despenalización del aborto forman parte de la cosmovisión de la administración de Javier Milei, como lo demuestran recientes designaciones en la Cancillería, como la asesora y experta en temas de familia Úrsula Basset y el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, quien acompaña al Presidente en el viaje. Tampoco el reconocimiento de la

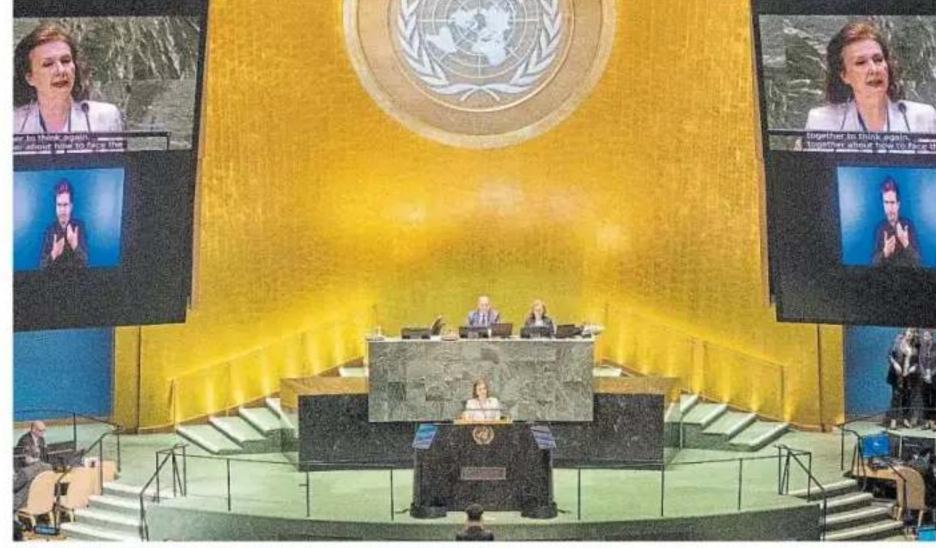

La canciller Mondino expuso en el plenario de la ONU

intervención humana en el cambio climático y la "protección social" para combatir la pobreza, otros principios de la Agenda 2030 que el Gobierno cuestiona.

Se espera que el propio Milei critique esos y otros puntos de la Agenda 2030 en su exposición de hoy ante el plenario de presidentes de la ONU. Insistirá, además, en cuestionar lo que considera una postura laxa de las Naciones Unidas frente a China. "Queremos enfrentar los retos del terrorismo, las amenazas a la integridad territorial, a la democracia, a la seguridad y al desarrollo económico. Para ello, tomamos como guía los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Los desvios respecto de estos propósitos generan problemas no solo al propio país—que pierde su propio faro de libertad—, sino para los que interactúan con él", dijo Mondino. "En ejercicio de esa libertad, mi país quisiera recordar que agendas como esta que nos reúne aquí están compuestas por aspiraciones jurídicamente no vinculantes y que cada Estado, en el ejercicio de su soberanía, tiene derecho a interpretar y perseguir con autonomía, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada uno, y respetando sus políticas y prioridades nacionales", dijo Mondino para justificar el paso, que según distintas fuentes de la Cancillería (y de embajadas extranjeras consultadas por LA NACION) "aísla" a la Argentina de un modo inédito.

Mondino aclaró además que "muchos de los puntos de este pacto, con sus anexos, presentan reservas y objeciones o son retardatarios de la nueva agenda de la Argentina". Destacó que varios compromisos fueron asumidos por el gobierno de Alberto Fernández y que desde la gestión libertaria se propusieron "acciones constructivas que no siempre fueron tomadas en cuenta v eso nos lleva a disociarnos".

La virtual "intervención" de la Cancillería, personificada en Basset, es reconocida puertas adentro del Palacio San Martín. "Con ella trabajamos muy bien, pero tiene poco margen de acción", reconoció un alto funcionario de la diplomacia nacional, con tono resignado. Las nuevas directrices también se orientaron a marginar a Lagorio, exembajador en las Naciones Unidas y Rusia, en este último caso durante el gobierno de Cambiemos.

"Estoy aquí cumpliendo funciones como embajador. No me corresponde opinar de otra cosa", fue todo
lo que dijo Lagorio a LA NACION, mientras otras fuentes confirmaron que
hubo orden de la Casa Rosada de
que el representante ante la ONU
no participara de ninguna actividad
oficial junto al Presidente.

Lo negó el embajador en Washington, Gerardo Werthein, uno de los seis embajadores "políticos" -sin trayectoria diplomática- de la actual gestión. "El embajador Lagorio va a participar de la sesión [de la ONU]. Si no participó de la agenda del Presidente en los últimos días es porque se trata de algo que no forma parte de su función. Es realmente un tema que se trató de una manera un tanto sensacionalista por los medios", le dijo a LN+.•

# Un ideario reñido con la visión de Javier Milei

El Pacto para el Futuro, aprobado con el voto de 193 países, comprende metas para el desarrollo sostenible; la Argentina votó en contra

El Pacto para el Futuro adoptado anteayer por consenso (no unanimidad) por 193 Estados miembros de la ONU, prevé 56 "acciones" para hacer frente a los "mayores desafíos de nuestra época", entre los que incluye el mantenimiento de la paz, el cambio climático y las potenciales amenazas de la inteligencia artificial (IA).

El gobierno de Javier Milei anunció que se disociará de esta agenda, cuyo contenido no comparte en cuestiones fundamentales. Fue uno de los pocos países que no apoyaron de manera explícita el pacto.

# Pazy derecho internacional

El acuerdo subraya el "aumento y diversificación" de las amenazas a la paz mundial, en particular, el "riesgo de guerra nuclear", y reitera los compromisos fundamentales de los miembros de la ONU: el respeto de la Carta de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional, la protección de los civiles y la diplomacia para resolver los conflictos. También reitera el compromiso con la eliminación de las armas nucleares.

En un momento en que fuerzas de paz de la ONU están desplegadas en el mundo, se reconoce la necesidad de adaptar estas misiones para que respondan mejor a las realidades actuales. Se pide al secretario general de la ONU que haga reco-

mendaciones para "adaptar la caja de herramientas" de la organización, con el fin de responder de forma más "flexible" y "a medida" a las diversas situaciones sobre el terreno.

# Clima

"El cambio climático es uno de los mayores retos de nuestro tiempo" y "estamos muy preocupados por la lentitud actual de los avances" para frenarlo, afirman los países que suscribieron el acuerdo.

Pero el Pacto para el Futuro no va más allá de los compromisos adquiridos en la COP28 a finales de 2023: "transición para abandonar los combustibles fósiles", triplicación de la capacidad de las energías renovables de aquí a 2030, neutralidad en carbono de aquí a 2050, continuación de los esfuerzos para limitar el calentamiento global a +1,5°C (acción 9). Aun así, podría haber sido peor, ya que las referencias a los combustibles fósiles llegaron a ser suprimidas del texto durante las negociaciones.

# Desarrollo y finanzas

El pacto promete acelerar los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan erradicar la pobreza extrema, luchar contra el hambre, lograr la igualdad de género y promover la educación para 2030. La mayoría de estos objetivos no van por buen

camino, a pesar de los compromisos adquiridos en 2005 y repetidos hace un año.

En un asunto muy relevante para los países más pobres, el Pacto por el Futuro se compromete a "acelerar la reforma de la arquitectura financiera internacional" (acción 47), en particular para permitir a algunos Estados excluidos acceder más fácilmente a financiaciones de los bancos de desarrollo, invertir en los objetivos de desarrollo y prepararse para los impactos del cambio climático. Estas reformas requerirán decisiones tomadas en otras instancias como el FMI y el Banco Mundial.

# Consejo de Seguridad

En un momento en que el Consejo de Seguridad de la ONU -cuyo funcionamiento es herencia del equilibrio de poderes posterior a la Segunda Guerra Mundial-está en gran medida paralizado por el poder de veto de Rusia y Estados Unidos, el pacto se compromete a reformar este organo clave para hacerlo "más representativo" y "más eficaz". Subraya la prioridad de "reparar la injusticia histórica" de que Africa no tenga un miembro permanente. Es "el lenguaje más fuerte" sobre este tema "en una generación", según Antonio Guterres, secretario general de la ONU.

Pero el texto no oculta los des-

acuerdos que persisten sobre este asunto candente, en particular sobre el número de nuevos miembros y el futuro del derecho de veto.

# Inteligencia artificial

Junto al documento principal, los Estados miembros también adoptaron el Pacto Digital Global para reducir la brecha digital y desarrollar tecnologías seguras y respetuosas en beneficio de todos.

El texto examina en particular las oportunidades y los riesgos de la IA. En un momento en que el rápido desarrollo de tecnologías revolucionarias podría amenazar la democracia y los derechos humanos, los Estados se comprometen a crear, bajo los auspicios de la ONU, un grupo científico internacional para promover el diálogo internacional entre los gobiernos y otros actores relevantes del sector.

# La Agenda 2030

El nuevo pacto ratifica los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015, pero asume que no podrán cumplirse en ese punto temporal y posterga el plazo para 2045.

La Agenda plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

La estrategia se proponía regir los programas de desarrollo mun-

diales durante los 15 años siguientes a su aprobación. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

"Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales", señalaron los Estados en la resolución.

Los 17 objetivos se elaboraron en más de dos años de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países.

Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los objetivos incluyen erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. •

POLÍTICA ECONÓMICA | 11 LA NACION | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Milei se reunió con Elon Musk y hablaron del régimen de inversiones

El vocero presidencial dijo que dialogaron sobre los detalles del RIGI, la Ley Bases y la "desregulación"; el dueño de Tesla y SpaceX no anunció que vaya a invertir en la Argentina

Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN EE.UU.

NUEVA YORK.- Javier Milei regresó al hotel The Langham, sobre la 5º avenida, luego de hablar ante inversores y tocar la campaña de apertura en Wall Street, y subió a su habitación a la espera de un nuevo cónclave con uno de sus aliados globales favoritos: el dueño de Tesla y SpaceX, Elon Musk, con quien Milei tejió un idilio ideológico.

Fue el tercer encuentro entre ambos desde que se conocieron personalmente, en abril, en la fábrica de Tesla en Austin, Texas. La nueva cita reforzó uno de los vínculos más notorios que Milei forjó en el mundo empresario desde que llegó a la presidencia. El encuentro reafirmó un alineamiento anclado en una afinidad que tiene como punta de lanza la amplia batalla cultural contra la izquierda y el movimiento woke.

Pero la reunión ofreció una nueva variante: la discusión giró en torno a la política de promoción de inversiones de Milei, incluido el régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI), según informó el gobierno argentino. El RIGI es una de las palancas con las que el Gobierno espe-

ra desarrollar el potencial del país en litio, uno de los insumos vitales para las baterías de los Tesla.

El vocero Manuel Adorni tuiteó después del encuentro: "Gran reunión con Elon Musk: conversaron sobre el proceso de desregulación que se está llevando adelante, de todos los detalles del RIGI, de las implicancias de la Ley Bases y del camino que está recorriendo la Argentina en su regreso a la normalidad. Fin."

En el mismo sentido, una fuente de la comitiva argentina le dijo a LA NACION: "La reunión estuvo centrada en el RIGI y los impactos que tenía para generar inversiones. Se explicó la Ley Bases, las implicancias que tenía, y el proceso de inflación y cómo se había reducido la inflación desde el comienzo de la gestión".

Acompañaron a Milei en la reunión el embajador argentino en Washington, Gerardo Werthein; la secretaria general de la Presidencia. Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe del Consejo de Asesores, Demian Reidel.

En la comitiva indicaron que la reunión había sido "muy buena", con muy buen clima, pero no hubo ningún anuncio o anticipo concreto de inversiones de Musk, aunque la naturaleza de la discusión sugiere,



Javier Milei y Elon Musk, con la gorra del "MAGA" de Trump

cuando menos, un grado de interés. Ya en la primera reunión en Texas, Milei y su equipo se quedaron con la idea de que Musk tenía intenciones de ayudar a la Argentína y se habló de "buscar oportunidades" en la cadena de producción del litio, según supola Nacion de fuentes libertarias. A principios de este año, Milei abrió el camino para que Starlink comenzara a operar en el país. Y se acordó hacer un "gran evento" en el país sobre tecnología y crecimiento, un tema que ahora no se abordó.

En mayo, Milei y Musk se vieron de nuevo en la conferencia del Instituto Milken, un foro que compite con el de Davos y que reúne a los principales empresarios norteamericanos. "Recomiendo invertir en la Argentina", dijo en ese momento Musk.

La nueva reunión refuerza el alineamiento de Milei con la derecha global v fortalece una asociación a la cual el Gobierno apuesta para seducir a los inversores. Y ocurre justo antes de que Milei se presente hoy ante la Asamblea General de la ONU. Musk también ha estrechado su vinculo con Donald Trump, con quien Milei no ha ocultado su afinidad. Hubo un punto de conexión reciente entre ambos: Milei fue protagonista de una conversación reciente que mantuvieron Trumpy Musk en X, en la cual Trump elogió el rumbo económico de Milei. De ganar la presidencia, Trump quiereque Musk encabece una reforma de la administración pública.

Trumpelogió el ajuste y la gestión de Milei durante su conversación con Musk, reforzando la sintonía entre ambos. Tal como ha hecho antes, Trumpatóa Milei a su agenda "Make America Great Again", o MAGA.

"Ya sabes, el nuevo jefe de un lugar llamado Argentina es genial y es un gran fanático de MAGA. Se candidateó con MAGA y también la llevó al extremo. Se presentó con MAGA y escuché que está haciendo un trabajo realmente fantástico", le dijo Trump a Musk. "Se llama Make Argentina Great Again. Funcionó perfectamente. Está haciendo un gran trabajo. Realmente recortó. Y estoy escuchando que esto está empezando a funcionar bastante bien. La inflación está bajando", dijo Trump. •

a primera etapa del nuevo periplo de Javier Milei por Estados Unidos llega cargada de preguntas. Al menos cuatro. Primera: ¿cuánto peso tiene la campanita de Wall Street que hizo sonar ayer para mover a los inversores en favor de la Argentina? En Manhattan, Milei martilló la campanita con la misma energía iconoclasta con la que zarandeaba la motosierra el año pasado. Logró una foto única. No está tan claro que correlacione con logros a la hora de atraer inversiones para la Argentina. Segunda: la inflación cero que Milei espera como la llegada de la cigüeña para levantar el cepo, según anunció en su discurso en la Bolsa neoyorquina, ¿es cero o no es tan cero? Hay debate en torno a ese número, y también sobre el objetivo de anunciarlo. De ahí el tercer interrogante: ¿el anuncio de "cepo atado a la inflación cero" esconde un truco político económico? Retacear información para evitar especulación y corridas cuando se levante el cepo, quizá mucho antes. Cuarta: ¿la visita a la Bolsa de Valores de Nueva York y las palabras del Presidente son un incentivo real para atraer a los mercados o no tanto?¿Los inversores están o no están bullish (alcista) con la Argentina de Milei, después de nueve meses de

Desde Wall Street, Lynn Martin, la tercera mujer en ocupar la presidencia de la Bolsa de Nueva York, cree que sí: "El mundo está bullish respecto de lo que está pasando en la Argentina, y nosotros también". afirmó. Lynn es una matemática y programadora que se metió en el mundo de las finanzas en 2001. en Londres, en la Bolsa de Futuros, donde cruzó la matemática y los algoritmos con el mundo financiero. Fue la única estadounidense que estuvo junto al presidente Milei en el estrado de Wall Street.

gestión? Esa es la cuestión.

OPINIÓN

# ¿Por quién tocan las campanas en Wall Street?

Luciana Vázquez PARA LA NACION-

Sin embargo, gente de los mercados de Wall Street, muchos de ellos argentinos con décadas en ese mundo, matizan esa afirmación. Relativizan también el peso del ritual de la campanita. "La campanita no mueve nada. Tocar la campanita es positivo, pero se agota en ese gesto", precisó un argentino de los mercados basado en Nueva York desde hace más de treinta años, que ve con entusiasmo llamativo el programa de Milei y es respetadísimo por su precisión sobre el caso argentino.

Desde el Gobierno, voces moderadas rescatan la visibilidad que da al "caso argentino", como lo llama Milei, pero no le atribuyen un efecto tan concreto. "El problema es ese, precisamente: faltan efectividades conducentes", cuestiona otro inversor argentino con base en Manhattan. Se refiere a medidas determinantes como el acuerdo con el FMI.

La campanita que hizo sonar ayer Milei en la Bolsa de Valores de Wall Street sí disparó celebración en el ecosistema libertario. Pero la realidad es más prosaica. Los hechos desmintieron el puente de oro que los libertarios creyeron ver entre Menem y Milei: a sus ojos, los únicos héroes, los dos liberales, que habrían alcanzado ese reconocimiento en el centro del centro del capitalismo global, uno en 1998 y otro en este 2024. Pero en 2006, desde la izquierda, Néstor Kirchner también

hizo sonar la misma campanita. Los datos de la historia a veces confunden a las jóvenes huestes libertarias: ya pasó con Astiz y la diputada Arrieta. Otra vez faltó googlear.

Ayer, el discurso de Milei generó debate y también confusión en un punto clave: su anuncio de que la salida del cepo recién llegará cuando se alcance la "inflación cero". En la Argentina, buena parte de la interpretación asoció "inflación cero" con la inflación mensual del Indecy la caída de bonos y acciones con un impacto negativo de ese discurso.

"Si ese fuera el objetivo, el cepo no se levantaría nunca porque la inflación bajaría el día del arquero... Bueno, Milei fue arquero; sería su día", ironizó un argentino de Wall Street. En realidad, el discurso de Milei obliga a pensar en un nuevo concepto de "inflación cero". La inflación "cero no cero". Hay coincidencia en interpretar sus dichos de esta manera: el 4 por ciento de inflación del consumidor, según Milei, está compuesto por la suma del 2,5 por ciento de inflación, derivada de la inflación del 2 por ciento que genera el crawling peg y del 0,5 de la inflación internacional, más la inflación "propia" del 1,5 por ciento. Milei quiere llevar a cero ese 1,5 por ciento. Es decir que la "inflación cero" de Milei sería una inflación del 2,5 por ciento del IPC. En X, el economista Lucas Llach planteó el mismo análisis.

¿Es alcanzable ese objetivo? En Wall Street, los inversores argentinostienen posiciones diversas. Para algunos, no es un objetivo disparatadosi siguen elajuste y el superávit, bajan la nafta, abren importaciones y aumentan competitividad. Para otros, está difícil.

En Manhattan hay otra lectura, más bien política. "Puede ser una maniobra distractiva, pero también para ganar tiempo: patear la decisión del cepo para el día del arquero. Así tener más margen de acción: no atarse a una medida", dice un inversor. "Vos no tenés que darles más información de la necesaria a los operadores", dice un operador del mercado que se pone en los zapatos de Milei. "Cuanto menos hable y más muestre, mejor". "Mostrar" es hacer lo difícil, que según el operador ya hizo: ajuste, pelea con gobernadores, veto a la ley previsional.

¿Milei fue confuso estratégicamente con el tema "inflación cero no cero"?

Un análisis indica la necesidad de no dar señales sobre el momento en que se levantará el cepo para evitar maniobras especulativas previas que compliquen el efecto buscado de esa medida. En ese marco conceptual, el Gobierno estaría pensando en levantar el cepo antes de tiempo, pero es una medida que no puede anunciar.

salida del cepo se va a dar antes de

que se den todas esas condiciones que anunció Milei en el discurso de Wall Street, y no solo la condición de inflación cero. Todos entendemos que la salida del cepo se va a dar de forma sorpresiva cuando el Gobierno piense que los riesgos son menores", explicó otro argentino.

En el círculo de Wall Street que sigue de cerca el caso argentino, también hay una expectativa para que Milei mantenga encuentros menos simbólicos y más concretos, es decir, inversores de sectores pujantes que podrían interesarse por la Argentina. Sin embargo, hay sorpresa por la decisión del Gobierno de rechazar algunas rondas con nombres potentes del mundo de los negocios de Estados Unidos. "Ya van tres veces con Elon Musk, Hayotros sectores cruciales para la Argentina y los evitan", resume un argentino. El embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein, es una figura clave en la definición de la agenda de encuentros.

¿Crecieron las ganas de invertir luego del paso de Milei por Wall Street? "Los inversores están largos: compraron Argentina hace un tiempo después de la suba de precios. Pero no están comprando hoy. El mundo más o menos entiende esta versión de Milei: habla mucho, pero todavía no implementa tanto", define el argentino de "los efectos conducentes". "Sigo comprado. Pero por ahora no compro más: Argentina siempre es Argentina yen algun momento te pega un patatús", dice otro argentino de los mercados.

La inflación cero es central para muchos inversores: "la frutilla arriba del postre". Para el mercado, el postre son el ajuste sostenido, las medidas de desregulación, el RIGI. Lo simbólico, desde el Pacto del Fu-"Es posible. Todos creemos que la turo y la campanita de Wall Street, lo de menos. •

# El Gobierno apura el debate para la privatización de Aerolíneas

congreso. El presidente de la empresa estatal expondrá mañana en un plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto; el sindicalista Biró se reunió con el kirchnerismo

#### Delfina Celichini LA NACION

De la mano de sus aliados de Pro, el Gobiernoapura el proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas. En medio del conflicto con los sindicatos aeronáuticos, mañana habrá un plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto de la Cámara de Diputados en el que expondrá el presidente de la compañía estatal, Fabián Lombardo, Allí se empezarán a debatir dos iniciativas que buscan declarar a la empresa "sujeta a privatización", algo que preveía la Ley Bases, pero que, a instancias de un sector de la oposición en el Senado, se quitó.

La convocatoria fue oficializada por la presidenta de la comisión cabecera, Pamela Verasay. Además de Lombardo, también están citados el vicejefedeGabinete, JoséRolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado que el (APLA)-, se necesita con urgen-Poder Ejecutivo ya inició las con- cia resolver esta situación", señaló versaciones con empresas privadas Lombardi a LA NACION. extranjeras para que se hagan cargo de la operación de los vuelos de la aerolínea de bandera en caso de que continúen las medidas de fuerza de personal aeronáutico.

El funcionario detalló que se está trabajando "con varias líneas" y resaltó que el Presidente "dio la orden de seguir todos los procesos que sean necesarios" para que esto ocurra "lo antes posible".

Según pudo saber LA NACION, el oficialismo apuesta a discutir esta iniciativa en la próxima sesión, prevista para el 2 de octubre, cuando esperan sancionar también los proyectos de "ficha limpia" y boleta única de papel.

Hernán Lombardi, de Pro, es el autor de uno de los proyectos para vender la aerolínea de bandera. "Dado el chantaje encabezado por [Pablo] Biró -secretario general del principal sindicato de pilotos



El diputado Lombardi es autor de una de las propuestas

N. SUÁREZ

El diputado puntualizó que, además de la situación actual, "hay que resolver el problema de fondo". Según precisó: "Los argentinos volamos caro, mal conectados y Aerolíneas Argentinas es un cepo al turismo".

# La propuesta de la Coalición

El otro proyecto que se discutirá es el de Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. Con un detallado compendio de fundamentos, el diputado bonaerense explicó a LA NAcion que considera que "Aerolíneas Argentinas es una empresa asistida por los impuestos de todos los ciudadanos no importa quién gobierne y hoy más que nunca queda claro que esa asistencia es para sostener los privilegios de sus empleados". Además, subrayó que "hay que trabajar para desterrar los mitos que resisten la privatización".

#### UN AVIÓN PERDIÓ UNA RUEDA

Tras aterrizar en el Aeroparque, alrededor de las 17.50, un avión de Aerolíneas Argentinas sufrió el desprendimiento de un neumático. Ocurrió con la aeronave Boeing 737-81D matrícula LV CXT, proveniente de Ushuaia, mientras circulaba por la pista a baja velocidad. Desde la línea aérea aseguraron que fue un "asunto menor", que no comprometió la "seguridad de los pasajeros ni de la aeronave" y que se desprendió "solamente el caucho y no la rueda completa". La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) lo definió como "grave". También abrió una investigación.

Elobjetivo final de ambos proyectos es la autorización inicial al Poder Ejecutivo para que luego envíe el pliego de privatización al Congreso yse inicie el procedimiento pautado en la ley de reforma del Estado.

Por eso, es esperable que haya un dictamen común. Es probable que una porción del radicalismo acompañe, así como parte del bloque Encuentro Federal.

No obstante, los ruidos que generaron los paros y protestas durante las últimas semanas generaron el clima ideal para su debate en el Congreso. "(Pablo) Biró es mala palabra", advierten en la Cámara de Diputados, en referencia al titular del gremio de los pilotos.

Nadie quiere quedar pegado a un dirigente gremial que cosechó el desprestigio de buena parte de la sociedad.

En la otra vereda, el kirchnerismo y la izquierda, que suman 105 diputados, se rehúsan a apoyar la venta de la aerolínea de bandera y la declaración del servicio aéreo como "esencial". De hecho, parte del bloque de Unión por la Patria, liderado por Germán Martínez, se reunió el jueves pasado con Biró en el tercer piso del Palacio Legislativo. Fue con el fin de elaborar una estrategia en conjunto para frenar la venta de la compañía del Estado. "Es un amedrentamiento", consideró uno de los presentes sobre el proyecto de Javier Milei al final de la cumbre.

Tal como sucedió con la discusión de la Ley Bases, esta iniciativa encontrará un freno en el Senado. donde el peso de las provincias patagónicas es mayor que en Diputados.

Fueron los representantes de estas jurisdicciones, como Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, los que se opusieron a la privatización de Aerolíneas Argentinas tras argumentar que afectaría la frecuencia de viajes, el precio de los tickets y perjudicaría la industria turística de zonas alejadas.

# Utedyc logró duplicar la pauta salarial del Ejecutivo

PARITARIAS. Pactó subas mensuales superiores al 4%; Caputo habilita el 2%

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) firmó el viernes un incremento salarial para el tercer cuatrimestre del año que contempla aumentos mensuales entre el 4,4 y el 5 por ciento. De esta manera, supera la pauta salarial de referencia que trazó el ministro de Economía, Luis Caputo, que pretende que las paritarias no sean superiores a 2% para que sirvan de ancla inflacionaria.

El acuerdo salarial que selló Utedyc es del 5% en septiembre, 4,8% en octubre, 4,6% en noviembrey4,4% en diciembre. Son porcentajes que están por encima de la inflación de 1,2% que proyectó el Gobierno en la ley de presupuesto, pero también desacomoda el plan de Caputo de una pauta no superior al 2% mensual, como se lo hizo saber al secretario de Trabajo, Julio Cordero, según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes confiables.

El Estado, en su rol de empleador, les otorgó a los gremios de la administración pública un 1% de aumento y pretende seguir con ese ritmo de alza hasta fin de año. En algunas áreas, incluso, se impone el concepto de "paritaria cero", como lo planteó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al referirse puntualmente a la negociación con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Por este motivo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió ayer, en un plenario general, medidas de fuerza en todo el país.

El acuerdo de Utedyc es solo para la rama civil, una de las principales de la actividad, que cuenta con 39 convenios colectivos diferentes, aunque en todos se otorgó un aumento salarial prácticamente similar, según informaron a LA NACION fuentes del gremio. Utedyc, que es liderado por Carlos Bonjour, tiene 160.000 afiliados en todo el país.

Por la inflación, las negociaciones salariales alteraron sus plazos y en lo que va de la gestión de Milei se concretaron de manera bimestral o cada 30 días. El de Utedyc, ahora, estira el plazo a un cuatrimestre. Sin embargo, desde la Secretaría de Trabajo intentaron exhibir señales de previsibilidad al mostrar el acuerdo paritario que obtuvo la Unión de Obreros y Empleados Plásticos (Uoyep), que pactó subas salariales por siete meses, según publicó El Destape. La Uoyep limitó los incrementos a los parámetros exigidos por el Gobierno, con subas del 2% al 4% por mes, aunque también contempla sumas fijas.

En el Gobierno reconocieron la intromisión en las negociaciones salariales ante la consulta de LA NACION. "Si habilitamos a todos un 5% se puede armar un quilombo. Tienen que primar el orden público y el impacto que pueda tener el aumento homologado en la economía en general. Si a los camioneros, por ejemplo, se les otorga un aumento muy por encima de la inflación, eso se puede trasladar a los precios de inmediato. Lo importante es controlar la inflación, la macro", argumentó un funcionario que habla con empresarios y sindicalistas. •

# Buscan que JetSmart sume rutas de cabotaje

La empresa se reunió con el Gobierno; quiere traer dos aviones de matrícula chilena y duplicar los asientos

#### María Julieta Rumi LA NACION

Después de las reuniones de funcionarios del viernes con Gol y Flybondi, ayer el gobierno nacional recibió a las autoridades de la línea low cost JetSmart para conocer en detalle cómo es la operatoria de la compañía, sus capacidades y qué posibilidades hay de que opere más rutas en el mercado de cabotaje.

Si bien todavía no está del todo confirmado, el objetivo del Gobierno es que si se producen nuevas medidas de fuerza de gremios con presencia en Aerolíneas Argentinas, otras líneas aéreas, como Jet-Smart, Gol y Flybondi, salgan a suplir la demanda cubriendo más rutas de cabotaje.

De parte del Gobierno estuvieron presentes en el encuentro el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, y por la compañía asistió el country manager, Gonzalo Pérez Corral.

La aerolínea de bandera hoy representa casi el 70% de la cuota doméstica, mientras que el 30% restante se reparte entre JetSmart y Flybondi. Gol, en tanto, podría hacer su aporte porque tiene un convenio interlínea con Aerolíneas (es decir, comparten rutas). Sin embargo, consultadas por LA NACION, fuentes de la empresa brasileña dijeron que aún no pueden confirmar si operarán o no vuelos locales.

En el caso particular de JetSmart, la aerolínea low cost del fondo de inversión estadounidense Indigo Partners, que tiene a American Airlines como inversor, ratificó que traerá a la Argentina dos aviones de matrícula chilena entre octubre y noviembre para sumar a su flota, que ya cuenta con otras ocho aeronaves.

"Fuimos convocados a una reunión en la que confirmamos nuestro plan de trabajo de corto plazo en el país. Como lo anunciamos hace unas semanas, en octubre de 2024 sumaremos dos

aviones más e incrementaremos nuestra oferta de vuelos domésticos en los destinos donde ya operamos. En enero de 2025 los asientos ofrecidos serán el doble de los que había en junio de este año. La Argentina es un pilar fundamental de nuestro proyecto regional y continuamos trabajando en su desarrollo", aseveraron fuentes de JetSmart consultadas para esta nota.

Según agregaron, el plan de la empresa es "continuar creciendo en el país y en la región, con la incorporación de nuevos aviones y la posibilidad de aprovechar el potencial de todo el equipo de colaboradores en la región, a partir del nuevo marco regulatorio de la Argentina".

En una entrevista reciente con LA NACION, Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart, dijo que poder operar con aviones de matrícula chilena en el país es bueno para la Argentina, porque de esta forma la flota "puede crecer más rápido y sin tantos requisitos".

Por otro lado, consultado por la posibilidad de usar tripulaciones chilenas en los aviones que vuelen en nuestro país, sostuvo que es "algo estándar de mercado, que sin dudas va a ser muy bueno implementarlo en la Argentina".

"¿Cómo puedes crecer si no tie-

nes pilotos? Puedes traer aviones, pero alguien tiene que pilotear los aviones ¿Quieres desarrollar el empleo nacional? Todos los aviones que estamos trayendo van a ser con tripulaciones argentinas. Pero llega un punto donde no te alcanza porque un piloto no se hace de la noche a la mañana. Tienes que entrenarlos, tienes un número de horas mínimas de vuelo, etcétera. Todo esto lo hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. Ahora lo podemos decir con más soltura. Pero, finalmente, hablamos de cielos abiertos de verdad. Para los pilotos, para las aeronaves, para los derechos de tráfico, para el acceso a la infraestructura aeroportuaria, etcétera", concluyó.

# Tras el respaldo del Papa, los grupos piqueteros preparan otra protesta

conflicto. Gramajo, líder de la UTEP, estuvo en Roma y anunció una "fila del hambre" contra Pettovello; dijo que Francisco los empujó a "ser defensores de la justicia social"

Javier Fuego Simondet LA NACION

Después de su visita al Vaticano, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, anticipó que los movimientos sociales lanzarán medidas callejeras de protesta luego del respaldo que recibieron de parte del papa Francisco la semana pasada, cuando el Sumo Pontífice criticó al Gobierno por pagar "gas pimienta" para reprimir las protestas. Además de una "fila del hambre" que se podría realizar la semana próxima en el Ministerio de Capital Humano, los piqueteros activarían una protesta con formato de "comedor" en la Plaza de Mayo, y analizan convocar a una marcha federal.

"Venimos programando acciones. El encuentro con Francisco es una caricia al alma para los militantes populares, que sufren una campaña de estigmatización. El espaldarazo del Papa nos empujó a ser defensores de la justicia social y el trabajo", evaluó Gramajo, uno de los dirigentes sociales que visitaron a Francisco el viernes, en el Vaticano, junto con Juan Grabois.

En diálogo con la Nacion, el líder del sindicato que agrupa a los trabajadores de la economía popular adelantó que, "en los próximos días, habrá una nueva fila del hambre en el Ministerio de Capital Humano". Se trata de la modalidad de protesta que iniciaron los movimientos sociales y grupos piqueteros luego de una manifestación frente a la cartera que conduce Sandra Pettovello en la que la



Gramajo, el viernes, en el Vaticano, con el papa Francisco

ministra afirmó que recibiría "uno por uno" a quienes "tienen hambre", pero "no a los referentes".

del hambre" se realizará "los primeros días de octubre", con respaldo de "sindicatos y el movimiento universitario". Para definir la fecha, esperarán la confirmación de una próxima marcha universitaria contra el anunciado veto presidencial a la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso, para evitar que se superpongan las manifestaciones en la calle.

"Tenemos pensada una fila del hambre y estamos articulando con sindicatos un comedor en Plaza de Mayo y la posibilidad de una marcha federal para noviembre

o diciembre", adelantó Gramajo, quien negó que hayan puesto en marcha las conversaciones para Según explicó Gramajo, la "fila activar las protestas por el mensaje de Francisco. "Lo veníamos charlando", explicó el dirigente social, que pertenece al Movimiento Evita y al que apodan Peluca.

El Papa criticó a Milei, pero sin nombrarlo. En su encuentro de la semana pasada con movimientos populares, reprochó que la gestión libertaria, "en vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta".

En el encuentro con los movimientos sociales, que se realizó en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, en el Palacio San Calixto, en Trastevere, el Sumo Pontífice comentó que le

habían hecho "ver una represión, hace una semana o un poco menos", a "obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle".

El mensaje de Francisco impactó en la política argentina. Para Gramajo, la repercusión que tuvo la frase papal se dio "porque es lamentable lo que está pasando". Y profundizó: "Reprimen a jubilados, a niños. Vetan un aumento miserable y reprimen. Gastaron fortunas en dispositivos represivos cuando, según Unicef, hay un millón y medio de pibes que se van a dormir sin cenar. Y hacen la fiestita en Olivos [por el asado de Milei con los diputados que apoyaron su veto al aumento jubilatorio]. Por todo eso, tomó repercusión".

Para el secretario general de la UTEP (asumió el año pasado, como sucesor de Esteban "Gringo" Castro, también del Movimiento Evita), la conflictividad callejera no se redujo durante la gestión de Milei. "No se puede medir la conflictividad social solamente por [los cortesenlla9de Julio, Hubo dos paros grandes, una marcha universitaria, nosotros hicimos un montón de actividades. Es un gobierno que ejercelaviolencia, ya nadiele gusta que le puedan romper la cabeza en una movilización", argumentó el dirigente social.

Las protestas se comenzarán a acumular en los próximos días. ATE anunció un paro nacional para este jueves, con movilización a la Plaza de Mayo. Las dos vertientes de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), en tanto, anunciarán este mediodía un "plan de acciones conjuntas". •

# Grabois fue increpado y reaccionó con furia

El dirigente llegó a Ezeiza desde Roma, donde vio al Papa; debieron intervenir policías para contenerlo

El dirigente social Juan Grabois quedó envuelto en un episodio violento ayer, al llegar al Aeropuerto de Ezeiza desde Roma, donde había participado de un encuentro encabezado por el papa Francisco. Pasajeros que estaban en la terminal lo increparon con insultos y él reaccionó enfurecido, a tal punto que tuvo que intervenir la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para evitar que los incidentes pasaran a mayores.

Diversos videos de la situación se viralizaron en redes sociales pasado el amanecer. En uno de ellos se ve a Grabois con cuatro agentes de seguridad y un militante de su agrupación que intentaban contenerlo, mientras le gritaban: "¡Andá con el Papa, hijo de puta!", "ladrón".

Indignado, el dirigente les responde una y otra vez: "¡Alguien de acá que me diga a quién le robé! ¡Señora, dígame a quién le robé! Que alguien me diga a quién le robé". Desde el coro de los agresores seguian lloviendo insultos: "A los pobres les robaste", "te robaste todo".

La violencia continuó en la vereda del aeropuerto mientras Grabois esperaba el vehículo para retirarse del lugar. Un grupo seguía insultándolo a lo lejos, detrás de un improvisado cordón policial.

"Yo no le robé a nadie", gritaba



el dirigente, que fue precandidato La PSA y militantes contuvieron a Grabois

presidencial de Unión por la Patria en 2025. "Le fuiste a mentir al Papa, sinvergüenza. No le contaste la verdad", lo increpó un hombre.

"Ignorante y cobarde", le respondía Grabois. "Yo no me canso nunca. No me canso nunca de pelear". La policía lo sujetaba de un brazo para evitar que hubiera un choque con sus detractores, que poco a poco se alejaron.

Pasadas las 9, Grabois emitió un mensaje en sus redes sociales: "Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar". El dirigente habló de "fascistas" que "agreden a uno entre muchos para atemorizar a todos", y completó: "Los gorilas son iguales. Es un triste y cobarde estilo de vida".

"No robé, no abusé de privilegios, no le pegué a un jubilado, no le saqué el pan a un niño, no traicioné mis convicciones ni a mis compatriotas ¿Me tengo que dejar correr? ¿Tengo que bajar la cabeza? De ninguna manera", agregó.

Aprincipios de año, el Gobierno responsabilizó a Grabois por desmanejos millonarios con el Fondo de Integración Socio Urbana (FI-SU), que administraba su aliada Fernanda Miño. Pero tras desfinanciar el fondo desactivó una auditoría y les quitó impulso a las denuncias. El actual titular del FISU, Sebastián Pareja, dijo que el manejo del fondo fue "un ejemplo". •

# Fuerte caída del índice de confianza del Gobierno

**SONDEO**. Es el peor registro desde el inicio de la gestión; había mejorado en agosto

La sucesión de encuestas con números negativos para Javier Milei sumó otra señal de alerta para la Casa Rosada: el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Universidad Torcuato Di Tella (UT-DT), registró en septiembre una caída del 14,8% respecto de agosto, para situarse en el peor registro desde el inicio de la gestión libertaria.

La administración de Javier Milei alcanzó 2,16 puntos en una escala de 0 a 5, una cifra que está por debajo de la que obtuvieron al cumplir nueve meses en el poder Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Este estudio es responsabilidad de la Escuela de Gobierno de la UT-DT a partir de un trabajo de campo de Poliarquía Consultores.

Desde hace años, la dirigencia política sigue con especial atención el índice porque mostró una gran correlación con el nivel de votos que obtuvieron los oficialismos.

En coincidencia con este informe, la gran mayoría de las consultoras de opinión pública registraron en los últimos días caídas de entre el 4% y el 10% en la imagen de Milei, a raíz de la percepción mayoritaria de que la economía no mejora y de medidas impopulares del Gobierno, como el veto a la fórmula de las jubilaciones y la suba de las tarifas.

El ICG de septiembre marca un desplome después de un ligero repunte de agosto. Según explicó la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella, la confianza resultó mayor entre los hombres que entre las mujeres; entre quienes tienen entre 18 y 29 años; entre quienes viven en el interior; entre quienes alcanzaron hasta educación terciaria y/o universitaria; entre quienes dicen no haber sido víctimas de delitos en los últimos 12 meses, y entre quienes creen que la situación económica del país dentro de un año será mejor que la actual.

El ICG se elabora a partir de cinco ejes de evaluación. La variación respecto de agosto fue negativa en todos ellos: "preocupación por el interés general" (1,81 puntos, -15,7%); "evaluación general del gobierno" (1,83 puntos, -16,7%); "eficiencia en la administración del gasto público" (2,03 puntos, -18%); "honestidad de los funcionarios" (2,40 puntos, -15,7%), y "capacidad para resolver los problemas del país" (2,74 puntos, -9,5%). •

Participaciones sociales

4318 8888

# REUNIONES

En el ROTARY CLUB DE BUENOS AIRES que preside el Dr. Jorge González Zuelgaray, mañana 25 de septiembre a las 13. en el Libertador Hotel. disertará el Secretario de Educación de la República Argentina Dr. Carlos Torrendell, sobre: Nuevos Paradigmas de Políticas Educativas

Publique aquí todos los días de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito



El gobernador bonaerense, ayer, durante la conferencia en La Plata

# Kicillof admitió que no fue invitado al acto de Máximo y envió un mensaje al PJ

INTERNA. El gobernador llamó a la unidad, aunque diferenció su rol frente al diputado; acusó a Milei por la inversión en duda de Petronas

#### María José Lucesole LA NACION

LAPLATA.-Elgobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, admitió públicamente que no fue invitado al acto del viernes pasado que encabezó Máximo Kirchner, diputado y titular del Partido Justicialista de la provincia, quien se rodeó en La Plata de intendentes del conurbano con la consigna "armar de nuevo".

"Estamos abiertos a la unidad del peronismo. Participamos de cuanto acto estamos invitados. Cristina tiene rol protagónico", dijo ayer Kicillof, en una suerte de respuesta a Máximo Kirchner y a La Cámpora.

Kicillof se mostró rodeado de su gabinete. Aseguró que no fue invitado al acto de Máximo Kirchner y reivindicó la conducción de Cristina Kirchner. "La situación que está viviendo la Argentina es gravísima. Más grave no puede ser. Somos una provincia bajo ataque. En mi caso, me eligieron para conducir los destinos de esta provincia, de un pueblo en sufrimiento. Tenemos que ser escudo y red. No estamos en un año electoral", díjo, para diferenciar sus prioridades de las del hijo de la expresidenta.

El gobierno bonaerense hizo saber que el viernes reunió en Mar del Plata a 37 intendentes, mientras Máximo Kirchner estaba en un acto de La Plata con unos 20 alcaldes.

El viernes, el gobierno de Kicillof firmóen Mar del Plata convenios del programa Puentes. "Son 66 municipios que participan del programa", realzó Kicillof. A continuación, buscó poner como eje de sus críticas a Javier Milei y el gobierno nacional.

Kicillot se mostro acompañado por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Infraestructura, Gabriel Katopodis; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Seguridad, Javier Alonso.

Este funcionario denunció la desarticulación de una organización nazi en Bahía Blanca, que habría sido responsable dar un golpe en un local partidario de La Cámpora,

en ese distrito, en 2021. El ministro informó que la semana que pasó se hallaron cuatro bombas en esa comuna. Y llamó a reflexionar sobre la violencia política.

Kicillof vinculó el hecho con discursos de odio, violentos y de persecución desde la política, "del que no piensa igual es un virus" y calificó el hecho de "terrorífico".

# La pulseada con Máximo

Elviernes pasado, Máximo Kirchner desembarcó en La Plata con un acto destinado a marcarle el territorio a Kicillof. Convocó a alcaldes del conurbano para que lo respalden como conductor del partido.

Aplaudieron a Máximo Kirchner en primera fila los alcaldes de Ezeiza, Gastón Granados; de Mo-

### OFICIALIZAN EL RECHAZO A LOS FONDOS DE LA SIDE

A través de dos publicaciones en el Boletín Oficial, se oficializó ayer el rechazo que hicieron la Cámara de Diputados y el Senado al decreto de necesidad y urgencia 656/24, que asignaba \$100.000 millones del presupuesto para gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), organismo que maneja Sergio Neiffert, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.

Se trata de la resolución 32/2024, correspondiente al Senado de la Nación, y la resolución 76/2024, de la Cámara baja. Cada una lleva la firma de su titular: Victoria Villarruel, por parte de la Cámara alta, y Martín Menem, por el lado de Diputados. En tanto, las acompañan las de Agustín Wenceslao Giustinian y Adrián Francisco Pagán.

reno, Mariel Fernández; de Lomas de Zamora, Federico Otermin; de Merlo, Gustavo Menéndez; de Quilmes, Mayra Mendoza; de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y de Pilar, Federico Achával, entre otros.

Algunos intendentes como Mario Secco, de Ensenada, o Fabián Cagliardi, de Berisso, aliados de Kicillof, evitaron esa foto. La organización del acto aseguró, a su vez, que el platense Julio Alak "pasó a saludar". Alaklo negó einformó a LA NACION que solo se acercó al lugar para ordenar la seguridad del evento.

"Cristina es la conducción", fue la consigna que más se escuchó. Pero también hubo referencias directas al gobernador. "Nadie se puede enojar, ni ofender, ni ver donde hay ideas un complot. Si los que fueron señalados por el dedo de Cristina se quejan, qué nos queda a los que no fuimos señalados por el dedo de Cristina. Hay dirigentes con altos cargos que quieren ser víctimas. Un dirigente no es víctima", dijo Máximo Kirchner.

# La inversión en la planta de gas

Kicillof se refirió a la posibilidad dequela firma Petronas ya no invierta US\$50.000 millones en una planta de gas licuado en el país. "Quiero pedirle por favor al gobierno nacional que no nos lleve a perder la inversión de GNL", planteó el gobernador sobre el proyecto, que originalmente se iba a realizar en Bahía Blanca y se trasladó a Río Negro.

"Han tratado de hacer uso político: RIGI o no RIGI [Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones]. Un papelón de Milei. Esperemos que no espante a los inversores. Lo que está perdiendo el país es una inversión grandísima, de US\$50.000 millones. La inversión del siglo. Eso estaba anunciado y luego por embarrar la cancha políticamente podemos perder la planta en tierra. Nos entristece que por un manejo mal hecho se pierda una inversión inmensa", dijo Kicillof. Y agregó: "Lo veo muy grave. Estamos ante la posibilidad de perder un inversor con toda la utilización política que se hizo". •

# Los gobernadores ya recortaron US\$9500 millones el gasto, con Zamora a la cabeza

El santiagueño redujo casi un 60% las erogaciones en el primer trimestre; con US\$2669 millones, el que más ahorró en términos absolutos fue Kicillof

#### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.- Después de la reunión que el lunes de la semana pasada mantuvieron los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo con gobernadores y representantes de 20 distritos, no hubo mayores avances respecto de los reclamos de las provincias a la gestión de Javier Milei ni compromisos respecto del apoyo al proyecto de presupuesto 2025.

Más allá de los pedidos del Presidente para que los gobernadores ajusten el gasto público, los números del primer semestre de este año muestran que la "motosierra" provincial no tiene grandes diferencias con la nacional. El bonaerense Axel Kicillof, ausente en la cumbre de la semana pasa- resto, no hubo ninguna promesa da, achicó en US\$2669 millones en ese sentido, pero también eslas erogaciones (un 19,1% en términos reales), el valor absoluto más alto entre los 24 distritos. aunque el que más recortó gastos en proporción a su presupuesto fue el santiagueño Gerardo Zamora, que en el primer trimestre redujo un 58,8% las erogaciones.

Zamora si estuvo presente en el encuentro virtual del lunes, a diferencia de Kicillof, Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), alineados como el santiagueño con el kirchnerismo.

Milei, en su presentación en el Congreso, pidió un recorte equivalente a US\$60.000 millones a los gobernadores, cifra que después fue rectificada por el diputado nacional José Luis Espert, quien habló de US\$20.000 millones para 2025. En el primer semestre de este año, según Politikon Chaco, el recorte entre todas las provincias (incluida la ciudad de Buenos Aires) fue de alrededor de US\$9500 millones.

Si la lupa se pone en las 12 provincias que tienen actualizada la presentación de sus ejecuciones presupuestarias al 18 de este mes, todas presentan una caída del gasto público que va desde el 9,9%, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, hasta el 42,8%, por Formosa. A nivel consolidado, el recorte es de 21,2% real interanual. En esa docena de distritos, los ingresos bajaron un 14,4% real interanual. Unicamente Neuquén muestra una mejora.

Varios gobernadores salieron a responderle a la Nación que ellos ya hicieron su ajuste, a la vez que después de la reunión se retomaron negociaciones por los mismos temas que se vienen reclamando desde hace nueve meses: obras y el pago de la deuda de la Anses con las 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. En el proyecto de presupuesto 2025 presentado ante el Congreso no hay ninguna señal importante en ese sentido.

"Nada. El tema de la deuda de la Anses está muy verde. Habrá que ver si a medida que necesitan el número para aprobar el proyecto definen algo", dijo a LA NACION un gobernador de la región centro. Córdoba, Entre Ríos y Santa

Fe tienen demandas presentadas ante la Corte Suprema de Justicia por el tema.

El proyecto de presupuesto establece para transferencias a esos sistemas un crédito presupuestario para la Anses de \$254.421 millones para los que "acrediten déficits previsionales (2021 en adelante) y que firmen convenio" con el organismo. "Es decir, pueden hacer lo que quieren", resumió un ministro provincial negociador del tema.

#### Obras sin fondos

En el caso de las obras públicas, la Nación sigue sin pasarles un peso a algunas de las gobernaciones a las que se lo prometió en el momento de firmar el acuerdo de transferencia de obras. Con el peran que se cancele la deuda con las empresas.

Una posibilidad para financiar obras que se abre es que organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial en función de la calidad de las cuentas públicas- podrían otorgar créditos para infraestructura sin garantía soberana. Esa posibilidad les permitiría a algunas jurisdicciones acceder a montos mayores que los que pueden tomar a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), una alternativa que tampoco requiere de la firma de la Nación.

En La Rioja, la provincia gobernada por Ricardo Quintela, quien confronta permanentemente con Milei, se reactivaron dos obras públicas y se quitaron los carteles que decían "obra parada por falta de envios de fondos del gobierno nacional". No hay precisiones por parte de la provincia respecto de con qué recursos se reiniciaron los trabajos. En la semana que concluyó, la administración comenzó a hacer el segundo pago generalizado a los empleados públicos con los "chachos", las cuasi monedas que emitió.

Los gobernadores más cercanos a la Casa Rosada miran con recelo el vínculo que la Nación teje con los peronistas. Una frase que repiten con frecuencia es: "Nosotros apoyamos, acompañamos, y los favores se los hacen a ellos". Un llamado de atención para cuando el gobierno libertario vuelva a pedirles a esos gobernadores el voto de sus legisladores para el proyecto de presupuesto.

El próximo es año de elecciones y, como tal, los gobernadores entienden que es difícil seguir manteniendo el nivel de recortes de este año. En la primera parte de 2024, el mayor ajuste fue precisamente en gastos de capital (obras de infraestructura), seguido por el de servicios y, más atrás, el de personal, según cálculo de Osvaldo Giordano, efímero titular de la Anses en el comienzo de la gestión de Javier Milei y actual director del Ieral de la Fundación Mediterránea, quien sostiene que "urge encontrar nuevos modelos de gestión y de financiamiento" para la inversión en infraestructura. •

# Libertarios y macristas aceleran en Capital y provincia, pero no definen si van juntos

**ELECCIONES.** Están estancadas las tratativas para converger en un frente, pero ambos buscan aumentar su presencia en los distritos

#### Matías Moreno

LA NACION

El futuro del vínculo entre Javier Milei y Mauricio Macri se convirtió en un enigma. Pese a los últimos desencuentros por las votaciones en el Congreso o las discrepancias respecto de la gestión de las reformas o la figura del controvertido juez Ariel Lijo, evitan confrontar en público y se mueven como aliados en el nuevo mapa de poder. Sin embargo, aún no despejan un interrogante clave con vistas a las legislativas de 2025: ¿La Libertad Avanza (LLA) y Pro conformarán un frente electoral para competir contra la oposición al Gobierno o medirán fuerzas en las urnas?

En ese interregno difuso, se activan los movimientos solapados de libertarios y macristas en dos distritos claves: la provincia de Buenos Aires y la Capital. Ambas jurisdicciones serán el escenario principal de la pulseada del año próximo electoral.

Después de las últimas derrotas legislativas que sufrió la Casa Rosada, Milei está pendiente de la pelea de 2025 por el control del Congreso.

Por un lado, apuesta a aumentar su caudal de diputados, lo que le permitiría al oficialismo ganar autonomía y reducir en cierto modo la dependencia de los acuerdos con los aliados de la oposición dialoguista.

A su vez, aspira a poblar las nóminas de leales, que no objeten ni obstaculicen los proyectos del Ejecutivo. Por eso, Karina Milei y los Menem procuraron garantizarse la personería jurídico-política del partido a nivel nacional en los últimos meses. Con ese instrumento, no dependerán de la estructura ni el sello de otras fuerzas, como Pro, por lo que tendrán el control total del armado y la lapicera para la definición de las candidaturas.

A la espera de la decisión preelectoral de Milei y Macri, los referentes de LLA y Pro ya calientan motores y se mueven en el vasto territorio bonaerense. Mientras la tropa libertaria unifica fuerzas con los soldados de Bullrich y Diego Va-



entre Milei y Macri por el armado Karina Milei se sumó al armado electoral

FABIÁN MARELLI

lenzuela, jefe municipal de Tres de Febrero, los operadores macristas trabajan en la contención de intendentes amarillos y se alistan para competir en los 135 distritos de la provincia.

En los últimos días decidieron reactivar el partido "en todas las secciones" con el fin de reposicionarse de cara a la ciudadanía y recuperar una identidad propia después del fracaso en las urnas.

Inquietos por el vínculo volátil con Milei, los altos mandos de Pro se repliegany "vuelven a las bases" para no ceder más espacio electoral ni dejar sus distritos en manos de emprendimientos particulares del mileísmo. "Hay dos alternativas: que haya un acuerdo o que vayamos separados. No descartamos nada", reconoce uno de los jefes municipales.

# ¿Juntos o separados?

En Pro se impone la idea de que el pacto con Milei dependerá de la configuración política de cada distrito-hay provincias, como Entre Ríos, Chubut, Santa Fe o Mendoza, donde Pro cogobierna con los radicales y se podría reeditar Juntos

por el Cambio-y de cuán fortalecido arribe el Gobierno al test electoral, por la coyuntura económica y social.

Por lo tanto, macristas y libertarios transitan por caminos paralelos en la ciudad y en Buenos Aires con el mismo objetivo: llegar vigorizados a la discusión previa a la conformación de las listas.

Con Cristian Ritondo al frente de la conducción del partido en Buenos Aires, los lugartenientes de Macri están dispuestos a resistir la ofensiva libertaria para licuar su capacidad de representación en el universo antikirchnerista y hacer valer el poder territorial.

Los referentes macristas admiten que corren con desventaja, ya que Milei les arrebató sus banderas y los dejó sin narrativa para confrontar con el kirchnerismo. Es decir, si bien se reagrupan para disuadir, son cautos y esperan a que seimponga el pragmatismo y cobre vida un eje anti Axel Kicillof.

El discurso del Presidente en Olivos durante el agasajo a los 87 "héroes" que lo ayudaron a blindar el veto al aumento de las jubilaciones les dio esperanza. "El año que vie-

netenemos que estar todos juntos", transmitió Milei.

Entretanto, los libertarios intentan sacar provecho de la dispersión de Pro. En los próximos días anunciarán la conformación de un bloque unificado con el sector que responde a Patricia Bullrich en la Legislatura bonaerense, con el que aspiran a posicionarse como la segunda minoría. Quedarían cabeza a cabeza con Pro. Al frente de las gestiones están Agustín Romo, jefe de la bancada de LLA, y Florencia Retamoso, referente de Pro Libertad y dirigente leal a la ministra de Seguridad. Para presentar el nuevo espacio, organizan con sigilo una reunión junto al Presidente y Bullrich, apenas regresen de su viaje a los Estados Unidos. La foto podría ser un mensaje a Macri. "No somos oposición responsable, somos oficialismo", dicen los bullrichistas. Ritondo, por su parte, apresta una presentación legal para impedir que ese grupo use el logo de Pro.

Por ahora, esos movimientos en la provincia no tienen una correlación en la ciudad, por más que el bloque de María del Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei, y un grupo de bullrichistas ya se unieron para votar en contra de Jorge Macri.

En la plana mayor de Pro no descartan que el Gobierno use la herramienta de Bullrich para limitar la influencia de Macri en la pulseada por el armado de las listas.

Pro pone en juego 22 bancas de diputados en los próximos comi-Aires y tres, a la Capital. Además, se terminan los mandatos de los senadores Guadalupe Tagliaferri (CABA) y Alfredo De Angeli (Entre Ríos). Será muy complicado que los macristas retengan ese poder. Pero calculan que, por más que la imagen de Milei y de la gestión lleguen consolidadas, será difícil que el Presidente logre sumar más de 60 diputados en todo el país.

En ese escenario, le faltarán unos treinta aliados para llegar al quorum. En consecuencia, estiman que Pro seguirá siendo un sostén clave para el oficialismo después de la renovación legislativa. "No es difícil que haya un acuerdo por las listas, pero nosotros queremos cobrar caro y ellos pagar barato. Ahora, si tensamos demasiado la cuerda, nos puede pasar lo de Kirchner con Duhalde en 2005", admiten en Pro. Además, se jactan de tener dirigentes más competitivos que LLA en esa geografía, sobre todo, en el estratégico conurbano, donde Milei no logra hacer pie y Cristina Kirchner preserva un importante caudal de votos.

volver a competir en la provincia, ya que aspira a desbancar al peronismo de la gobernación en 2027,

pero Milei se apresuró al anotar en la carrera a José Luis Espert, quien ya se mueve con el traje de candidato del oficialismo en Buenos Aires. Ocupar un eventual tercer puesto en la nómina no es una opción para Santilli. Si no hay un acuerdo, irá a competir.

Los caciques libertarios en Buenos Aires, donde el armado está a cargo de Sebastián Pareja, advierten que, en caso de que haya una coalición electoral con Pro, Milei será quien establezca las "condiciones". Por ende, remarcan, es improbable que la oferta de la Casa Rosada en el principal distrito del país no la vaya a encabezar un candidato propio, como Espert. Aspiran a quedarse entre doce y quince diputados y trabajan en ampliar el poder territorial de LLA en la provincia. Ya mantienen diálogos con radicales y negocian en sigilo para seducir a intendentes. Además de Valenzuela, estrecharon lazos con Ramón Lanús, de San Isidro, y preservan los puentes con Joaquín de la Torre en San Miguel.

En caso de que el Congreso sancione la ley para implementar la boleta única, asumen que el desafio de extender la representación en la Legislatura bonaerense será mayúsculo, porque requerirán candidatos potentes al frente de las ocho secciones electorales.

Además, los operadores libertarios especulan con que la virtual alianza con Pro en Buenos Aires estará estrechamente ligada con el escios. Siete corresponden a Buenos cenario porteño, donde el mileismo evalúa postular a Manuel Adorni y Patricia Bullrich. Para el macrismo, esa jugada implicaría una declaración de guerra. Jorge Macri posterga cualquier definición electoral hasta marzo o abril, pero anhela que su primo Mauricio se ponga al frente de la boleta de senadores para eclipsar la amenaza libertaria. "Jorge Macri no quiere que plantemos un candidato que le haga sombra en 2027", dicen en LLA.

Con una puesta en escena cuidada, Milei encabezará un acto en Parque Lezama el sábado para celebrar la obtención del sello nacional. Será el segundo evento partidario que protagoniza Milei en la cuna política del macrismo después del show en el Luna Park donde presentó su último libro.

El plan se centra en reforzar la polarización con el kirchnerismo y consolidar la marca de La Libertad Avanza.

Los Milei están decididos a caminar por el filo en el territorio de Pro: sus socios porteños se lanzarán a armar en las quince comunas para dar pelea en 2025. Quieren llevar Diego Santilli tiene vocación de las propuestas de LLA y aspiran a presentar candidatos a comuneros, legisladores y diputados nacionales.





# La Cámara ordenó que se active el pedido de detención de Maduro

DERECHOS HUMANOS. Le solicitó al juez Ramos que indague al jefe del régimen chavista y a Diosdado Cabello; ratificaron la existencia de un "plan sistemático de represión"

#### Hernán Cappiello

LA NACION

La Cámara Federal resolvió instruir al juez Sebastián Ramos para que pida la captura internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para indagarlo en la Argentina por violaciones de los derechos humanos. "Se comprobó que existe en Venezuela un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado-cuando menos-desde el año 2014 hasta el presente", señala el texto del fallo, al que accedió LA NACION.

El fallo es de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que se pronunciaron en el expediente iniciado por la denuncia en Comodoro Py de la Clooney Foundation for Justice, una organización que preside el actor norteamericano George Clooney junto a su esposa, Amal, una reconocida defensora de los derechos humanos. Allí se pidió indagar a Maduro por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.

Tras enumerar las declaraciones de las víctimas y los informes internacionales sobre violaciones de los derechos humanos, los jueces escribieron: "Observamos que los testimonios traslucen con elocuencia las vivencias padecidas por los damnificados -las cuales parecen exhibir un patrón común en las acciones estatales-, y se ven reflejadas en los distintos informes de las organizaciones internacionales que exponen, específicamente, las características controvertidas del Estado de Derecho venezolano, la persecución-secuestros, torturas, asesinatos-a la población civil y el desinterés por adecuarse a las reglas democráticas".

"La colección probatoria resulta suficiente para que el juez de primera instancia disponga, de manera urgente, la convocatoria de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello a prestar declaración indagatoria", añadieron.

Además, enfatizaron que, considerando "la gravedad y trascendencia de los hechos, pero especialmente que se denuncian como ejecutados por la estructura misma del Estado venezolano, y que se seguirían perpetrando al día de la fecha, a fin de evitar un entorpecimiento en la investigación, poner fin a la continuación de la trama delictiva y evitar futuras víctimas que padezcan irreparables violaciones de los derechos humanos, corresponde disponer la inmediata detención -vía Interpol- de Maduro Moros y Cabello, con fines de extradición a esta República Argentina".

Lo mismo debe ocurrir "con relación a las estructuras de las organizaciones de mando intervinientes que fuesen identificadas o aquellos otros que resta identificar", concluye el fallo de 20 páginas.

En este expediente se investiga a Maduro junto a unos 30 imputados más, entre los que se encuentra Cabello, ministro de Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela. Los querellantes son el abogado Tomás Farini Duggan, junto con el ministro de Seguridad porteño y miembro del Foro Argentino para la Democracia en la Región (Fader), Waldo Wolff.



Maduro por la posible comisión de El fallo señaló que Maduro endureció la represión tras los últimos comicios

ARCHIVO

### ¿QUIÉNES INTEGRAN LA CÁMARA?



Mariano Llorens CAMARISTA FEDERAL

Designado por Macri y resistido por el kirchnerismo, instó a investigar como un todo las causas de corrupción de Cristina Kirchner



Leopoldo Bruglia CAMARISTA FEDERAL

Intervino en las condenas de la causa de la ESMA, de la tragedia de LAPA y de María Julia Alsogaray. El kirchnerismo intentó desplazarlo



Pablo Bertuzzi

CAMARISTA FEDERAL

Condenó a Carlos Menem y Domingo Cavallo, por los sobresueldos, y a apropiadores de menores. El kirchnerismo también intentó desplazarlo La querella pidió la semana pasada la detención de Maduro en una audiencia pública que se realizó en la Cámara Federal y donde el fiscal Carlos Stornelli y el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe adhirieron. En esa audiencia participó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En la causa, que cuenta con más de una decena de declaraciones reservadas, hay denuncias de torturas, desapariciones y detenciones que realizó el gobierno de Maduro. Según afirma la querella, esas violaciones de los derechos humanos ocurren desde 2014, pero se han visto "agravadas" tras las elecciones presidenciales del 29 julio, en las que Maduro se proclamó ganador sin mostrar las actas de votación.

Una de las víctimas es un hombre que supera los 30 años, cuya identidad permanece en reserva, que relató con detalle cómo fue apresado ytorturado por oficiales del Servicio Bolivarianode Inteligencia Nacional (Sebin). La víctima, que cuenta con estatus de refugiado en el país, contó que, con el pretexto de realizarle una entrevista, los oficiales del régimen se presentaron en su casa y lo apresaron. Relató que fue interrogado, que su familia recibió amenazas y que fue amenazado con un arma de fuego puesta en su boca, además de golpeadoyamedrentado. Indicóque permaneció preso junto con otros 18 detenidos en una celda para cinco personas. "Orinábamos en botellas de plástico", sostuvo. Su liberación se dio solo a partir de una negociación política, dijo ante los jueces de la Cámara Federal la semana pasada.

Otro testigo contó haber sido parte de la Marcha de los Estados, una movilización que convocó a la sociedad civil a concentrarse en distintos puntos de Venezuela para manifestarse en contra del gobierno venezolano. Según relató ante los jueces argentinos, fue interceptada por un "piquete" de la guardia nacional bolivariana que extinguió esa protesta a fuerza de gases lacrimógenos. Uno de ellos le explotó en el rostro. Al llegar al hospital, por el temor a ser capturada, indicó que la inflamación en su cara era producto de un golpe que había sufrido en su casa. Es que, según explicó, se había librado la orden de detener a los manifestantes que llegaban heridos a los hospitales.

El primer testigo que presentó la querella afirmó haber estado detenido por tresaños y medio en el Helicoide, un edificio que pertenece al Sebin. El régimen lo acusaba de conspiración, terrorismo, asociación para delinquir y tráfico de armamentos. Afirmó haber sido víctima de "tortura psicológica" junto a otros detenidos. Uno de ellos, en un hecho que calificó como "punto de quiebre" durante su detención, apareció ahorcado en su celda en marzo de 2015.

Además de la detención de Cabello y Maduro y su indagatoria, la querella solicitó unificar las distintas presentaciones que se sucedieron en el ultimo tiempo. El fiscal Agüero Iturbe se expresó a favor de lo pedido por oponerse a una "atomización" que "conspira" contra la causa, que "tiende a repetir las medidas probatorias".

La causa cuenta con informes de organizaciones como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, y más de una decena de declaraciones reservadas.

En abril, la Cámara Federal ordenó revocar el archivo de una causa luego de que el juez Ramos decidiera inhibirse en favor de la Corte Penal Internacional y, en consecuencia, archivar la causa. En aquella oportunidad, los camaristas Llorens, Bertuzzi v Bruglia escribieron: "Es impostergable que el juez [por Ramos] resuelva la petición de convocar a declaración indagatoria a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello y todos aquellos identificados como responsables, y se someta a juicio a todos los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que fueran denunciados en las presentes actuaciones, debiendo disponer todas las medidas cautelares urgentes que permitan la sujeción de los responsables al proceso, como ser su orden de captura inmediata". •

# Se entregó el exjefe de la Policía Federal Rubén Santos

crisis de 2001. Cumplirá la condena a tres años y medio por la represión

El exjefe de la Policía Federal Rubén Santos se presentó ayer en los tribunales y quedó preso para cumplir la sentencia en su contra a tres años y seis meses de prisión por las muertes ocurridas durante la represión policial de las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando la crisis institucional derivó en la renuncia de Fernando de la Rúa a la presidencia.

Santos, que estaba en España, viajó el fin de semana y se entregó en el Tribunal Oral Federal Nº 6, ante la jueza Adriana Palliotti, que es quien está ejecutando la sentencia dictada en 2016 y dejada firme por la Corte Suprema de Justicia la semana pasada.

El exjefe de la Policía Federal fue trasladado a la cárcel de Ezeiza, donde ya está preso el exsecretario de Seguridad del gobierno de la Alianza Enrique Mathov. La Corte dejó firme la condena contra Mathov a cuatro años y tres meses de prisión.

Mathov, que atraviesa una situación de salud delicada y tiene más de 70 años, pidió cumplir su condena en arresto domiciliario. La Justicia aún no resolvió, ya que espera el resultado de estudios médicos. En cuanto a Santos, es probable que realice una solicitud similar, pero aún no se concretó.

La Justicia calculó que la pena de Santos de tres años y seis meses de prisión, considerando que fue detenido el 7 de febrero de 2002 y excarcelado el 26 de julio de 2002 (estuvo preso cinco meses y 19 días), vence el 28 de septiembre de 2027, a la medianoche. En el caso de Mathov, considerando que fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión, y que fue detenido el 1º de enero de 2002 y excarcelado el 26 de julio de 2002 (estuvo preso 6 meses y 25 días), la pena de prisión vence el 22 de mayo de 2028, a la medianoche.

Pasaron 23 años desde que ocurrieron los hechos que provocaron la caída de De la Rúa, con 39 muertos en toda la Argentina y más de 500 heridos. La condena a los acusados fue impuesta en 2016 por el Tribunal Oral Federal Nº 6, integrado entonces por José Martínez Sobrino, Adrián Martín y Rodrigo Giménez Uriburu, en una sentencia que fue confirmada por la Cámara de Casación con las firmas de Ángela Ledesma, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Los muertos el 19 y 20 dediciembre en la zona de la Plaza de Mayo fueron Gastón Riva, Carlos "Petete" Almirón, Alberto Márquez, Diego Lamagna y Gustavo Benedetto, y además hubo de decenas de heridos. •

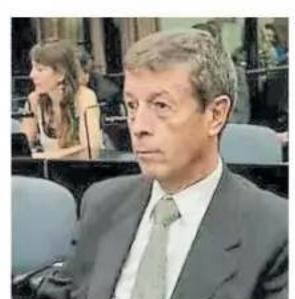

Rubén Santos

ARCHIVO

# La fiscalía envió un pedido a España para acceder al contenido del celular de Yañez

VIOLENCIA DE GÉNERO. Lo tramita la Cancillería y requiere la intervención del gobierno español; Pacchi no será llamada a declarar

El fiscal federal Ramiro González, que investiga al expresidente Alberto Fernández por violencia de género, quiere hacerse del contenido completo del teléfono de la ex primera dama Fabiola Yañez y, para eso, firmó un pedido de colaboración judicial, que ya está en trámite en la cancillería argentina y que requerirá la intervención del gobierno español, informaron fuentes oficiales.

El objetivo de González es trabajar en coordinación con el Ministerio Fiscal de España. En concreto, solicitó que un fiscal de Madrid cite a Yañez, le pida su teléfono y con el aval de ella se haga una "copia forense" de todo el contenido del celular. Esa copia deberá viajar a seis semanas y todavía no resol-Buenos Aires y el juez Julián Er- vió si lo va a abrir o no. Por el mo- Las declaraciones colini tomará entonces los men- mento, está guardado en una caja sajes, chats, imágenes y registros fuerte en poder del Ministerio Pú- LA NACION que fue dejada sin efecto, que sean de interés para la causa. Hasta ahora, las comunicaciones de Yañez que están en el expediente fueron aportadas, en su gran mayoría, en cuotas por la querella.

Fuentes del Ministerio Público

Fiscal argentino esperan poder contar con la copia forense el mes próximo. Para eso, será necesario que los dos gobiernos actúen con celeridad y que Yañez, tal como dijo que lo haría, se presente cuando sea citada y aporte su celular. Si ella, que es la víctima y querellante en este caso, no lo hace, no está previsto que le secuestren el teléfono sin su consentimiento. El pedido a España no contempla esa posibilidad, dijo a LA NACION un funcionario de los tribunales.

Yañez advirtió que hay conversaciones que ya no tiene en su teléfono. Lo mismo dijo Alberto Fernández, a quien la Justicia le secuestró su celular hace más de blico Fiscal, en un sobre que está el 9 de agosto pasado, informaron fuentes judiciales. El fiscal Carlos Rívolo pidió peritar el celular del



Fabiola Yañez, cuando se presentó a declarar en el consulado argentino en Madrid

FACUNDO PECHERVSKY

seguros, que se tramita en paralelo y que también tiene como juez a Ercolini, quien por ahora no accedió a ese pedido. El fiscal González, en cambio, no tiene intenciones por el momento de solicitar la apertura del aparato, pero cuando Fernández le pidió que se lo devolviera, no quiso hacerlo.

Fuentes judiciales informaron a por ahora, la declaración testimocerrado desde el día del secuestro, nial de Sofía Pacchi, una mujer que fue cercana a Yañez, pero que ahora declararía en favor de Fernández. Se presentó con un abogado y expresidente para la causa de los dijo que pedía suspenderla por su

mal estado de salud, explicaron.

Quienes sí tienen fecha para declarar en la causa contra el expresidente por presuntos golpes, maltratos y amenazas contra Yañez son cuatro mujeres que trabajaron en la quinta presidencial de Olivos mientras Fernández gobernaba. Dos fueron "amas de llaves" y deberán presentarse a testificar en la fiscalía este jueves: Cintia Romina Tonietti y Amalia Tereza la hipótesis de que los moretones Moreno.

Mientras tanto, el jueves de la semana próxima será el turno de Karina Daniela González (empleada doméstica) y Noelia Del Valle Gómez (niñera de Francisco, el hijo de Yañez y Fernández).

El expresidente presentó, en sobres cerrados, declaraciones de cada una de ellas ante escribano público, pero para que sus relatos tengan el valor de un testimonio judicial deberán declarar en la causa y bajo juramento.

En sus relatos ante escribano, las testigos propuestas por el expresidente negaron hechos de violencia de género y sostuvieron que exhibió Yañez fueron producto de caídas asociadas con el consumo de alcohol o por secuelas de tratamientos estéticos. La semana pasada, Fernández sumó a la causa un quinto testigo, solo identificado con la letra "B". •



# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

### DÓLAR

| Minorista | \$1000,25 | ▲(ANT: \$1000,00)  |   |
|-----------|-----------|--------------------|---|
| CCL       | \$1226,82 | ▲ (ANT: \$1219,64) |   |
| Mayorista | \$966,00  | ▲ (ANT: 965,75)    | 1 |
| Paralelo  | \$1245,00 | =(ANT: \$1245,00)  |   |
| Turista   | \$1576,80 | ▲(ANT: \$1576,00)  |   |

\$1074,19 \(\text{(ANT: \$1077,40)}\) Real \$174,59 \(\text{(ANT: \$175.18)}\) Reservas 27.346 A (ANT:27263) en millones de US\$

# Arrancó la última semana del blanqueo de capitales para el dinero en efectivo

PLAZO. Hasta el 30 de este mes, los contribuyentes pueden regularizar sus activos y depositar su dinero en las cuentas especiales; luego se iniciará la siguiente etapa, hasta el 31 de diciembre

### Melisa Reinhold

LA NACION

La primera etapa del régimen de regularización de activos, más conocidocomo blanqueo de capitales, llegó a la recta final. Hasta el lunes 30 de este mes, los argentinos podrán depositar en el banco los pesos, dólares yeurosque tenían guardados debajo del colchón y acceder a los beneficios fiscales que impulsó el Gobierno para que el dinero informal ingrese al sistema financiero.

Son días frenéticos para bancos, sociedades de bolsa y contadores, ante las consultas y pedidos que llegan a último momento para adherirse a esta primera etapa y crear una cuenta especial de regularización de activos (CERA). Aunque los tributaristas han pedido que se extienda el plazo un mes más, desde la Administración Federal de Ingresos Brutos (AFIP) y el Ministerio de Economía reiteraron que la fecha original quedará fija en el calendario.

Al comienzo, los depósitos en dólares crecían a cuentagotas, pero en los últimos días ganaron ritmo y la semana pasada se llegó a registrar un crecimiento diario en los depósitos en moneda dura de US\$550 millones. De acuerdo con Fernando Marull, economista de FMyA, los depósitos en dólares aumentaron en US\$4500 millones desde mitad de agosto. Para el analista, de mantenerse el actual ritmo diario, hasta el lunes que viene podrían sumarse casi US\$9000 millones al sistema.



Hasta fin de mes, se podrán exteriorizar los dólares en el colchón

ARCHIVO

Martín Polo, de Cohen Aliados Financieros, dijo que, en el contexto del blanqueo de capitales, los depósitos privados en dólares continuaron acelerándose, al crecer a un ritmo de casi US\$500 millones por día y superar los US\$23.000 millones. "Por ahora, estos fondos se han mantenido principalmente en efec-

Los depósitos en dólares subierom US\$4500 millones desde mediados de agosto; podrían duplicarse

tivo en caja de los bancos, con un aumento de US\$3500 millones, mientras que otros US\$605 millones se destinaron a préstamos en moneda extranjera y apenas US\$180 millones se utilizaron para constituir encajes en el BCRA. Es debido a esto último que las reservas internacionales brutas no han mostrado un incremento significativo", comentó.

Esta primera etapa del blanqueo tiene características únicas. En primer lugar, porque es el único período en el cual se contempla la posibilidad de blanquear la tenencia de dólares y pesos en efectivo. En segundo lugar, porquetieneunaalícuotadel5%para aquellos contribuyentes que regularicen más de US\$100.000 y decidan no utilizar el dinero para algunas de las inversiones que aprobó el Gobierno para evitar el pago de la multa.

"Cualquiera va a poder blanquear y adquirir hasta un auto con tarjeta de débito sin pagar multa. Ya sea que se regularicen menos de US\$100.000 o más", dijo el viernes el ministro de Economía, Luis Caputo. La semana pasada, el Banco Central habilitó la opción de que los clientes puedan pedirle a su banco que vincule su cuenta CERA con su tarjeta de débito.

Otra alternativa para evitar la alícuota del 5% es invertir el dinero del blanqueo en el mercado de capitales y dejarlo allí hasta enero de 2026. A diferencia de otros regímenes de regularización de activos, en esta ocasión el Ejecutivo habilitó un abanico deopciones para todos los perfiles de inversión, que van desde obligaciones negociables locales, pasando por acciones argentinas, bonos soberanos y hasta fondos comunes de inversión (FCI). También se puede destinar el dinero a la compra de propiedades u otros bienes productivos.

"Los efectos finales del blanqueo siguen siendo inciertos, pero no hay dudas de que los activos elegidos como destino están sintiendo el impacto. No solo el blanqueo está haciendo su aporte en la reducción del rendimiento de bonos soberanos, sino que también lo hace en obligaciones negociables, acciones o en las inversiones de los FCI elegibles para este fin. Habrá que ver cómo se estabiliza la percepción del riesgo de estos activos una vez finalizado el proceso de regularización", agregaron desde la consultora económica LCG.

Finalizada esta primera etapa, empezará a correr el reloj para la segundainstancia, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año, con una alícuota del 10% para el excedente de US\$100.000 en otros bienes. En tanto, la etapa final será hasta el 31 de marzo de 2025, con una alícuota del 15%. •

# La escasez de lluvias en la región central afecta al trigo

seguía. El fin de semana fueron mínimas las precipitaciones en el norte bonaerense, en el sur de Santa Fe y en el sudeste de Córdoba

#### Pilar Vazquez LA NACION

Las lluvias del fin de semana, que eran esperadas con expectativa, dejaron registros muy aislados en la región agrícola núcleo y crece la preocupación por la pertormance productiva de la campaña 2024/25. Algunas localidades, como Rojas, en la provincia de Buenos Aires, recibieron apenas ocho milímetros, mientras que Chovet, en Santa Fe, solo tuvo dos milímetros.

En este contexto, en la zona norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe en los próximos días se comenzará a recortar el rendimiento del trigo,

mientras que en el oeste la situación es más compleja, ya que el cultivo está siendo afectado por la falta de precipitaciones, al igual que en el sudeste de Córdoba. Asimismo, en estas zonas, la siembra de maíz se encuentra retrasada por la falta de condiciones adecuadas.

El viernes pasado, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) había advertido: "Tiene que llover para asegurar lo sembrado en maíz y evitar que siga aumentando el trigo bajo condición regular a mala". La entidad había destacado la falta de agua, especialmente en el oeste de la región núcleo, donde la sequía afecta al 54% del área sembrada. La BCR

estimó que "500.000 hectáreas de maíz están sembradas, pero se necesitan entre 15 y 20 mm de lluvias para asegurar una buena emergencia". En un informe publicado ayer, la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA), dependiente de la Secretaría de Agricultura, alerto sobre la "preocupante situación de secamiento generalizado" en las provincias del centro del país, debido a las escasas o nulas precipitaciones registradas durante la última semana. Según el informe, "la situación de déficit alcanza la totalidad de la provincia de Santa Fe y se amplía en el oeste de la provincia de Buenos Aires". En Entre Ríos, se observan valores de

reservas de agua escasas y sequía, aunque su región nordeste presenta condiciones más favorables.

A pesar de la crítica situación en varias provincias, la ORA destacó que "la provincia de Buenos Aires ha mejorado sus reservas a causa de las precipitaciones recibidas", lo que ha permitido que la región triguera del sur se encuentre en óptimas condiciones. Sin embargo, la situación sigue siendo preocupante en Santiago del Estero, Córdobay La Pampa, donde "se mantienen condiciones críticas por varias semanas consecutivas".

En diálogo con LA NACION, Andrés Llovet, del área de Manejo de Culti-

vos del INTA Pergamino, indicó que los pronósticos fallaron y que el trigo en el norte de Buenos Aires venía en buenas condiciones, pero la falta de lluvias de los últimos días podría comenzara impactaren el potencial o las perspectivas de rendimiento. Señalo que la campaña de fina comenzó "con muy buenas reservas de agua en el perfil", lo que permitió obtener cultivos prometedores con buen potencial de rendimiento, pero para que esas perspectivas se cumplan y "no empezar a perder rendimiento, estamos necesitando precipitaciones en el corto plazo, aunque los pronósticos meteorológicos no lo están dando". •

ECONOMÍA 19 LA NACION | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Por las tasas, las naftas son más caras en los municipios

costos. En algunas jurisdicciones del conurbano bonaerense, los precios son más altos que en la ciudad de Buenos Aires

#### Sofía Diamante, Miguel Bevacqua y Nicole Reiman LA NACION

Llenar un tanque de 48 litros de nafta súper cuesta al menos \$2500 más en los municipios de Merlo, Pilary José C. Paz que en la ciudad de Buenos Aires o en otras localidades del conurbano bonaerense. como Exaltación de la Cruz, Berisso o San Martín. La disparidad en los valores de los combustibles no depende en estos casos de los costos logísticos, sino de las tasas viales que cobra cada municipio sobre la nafta y el gasoil.

Según un relevamiento que realizó LN Data, los lugares más caros para cargar combustible en el área Estos impuestos deberían actualimetropolitana de Buenos Aires zarse cada tres meses según la in-(AMBA) son justamente Merlo, Pilary José C. Paz, donde el precio promediodel litro de nafta súper cuesta \$1146. En estos municipios, los gobiernos locales cobran una tasa vial de entre 2,5% y 3%, en Merlo; de 2%, en Pilar, y de \$9,28, en José C. Paz.

Otros municipios que figuran entre los lugares más caros para cargar nafta súper son Moreno (\$1140 el litro), que cobra una tasa vial de 2,5%; Marcos Paz (\$1139), con una tasa de \$20,96, y Hurlingham (\$1138), con tasa de 1,55%.

La semana pasada, la Secretaría de Energía dispuso a través de una resolución que todas las estaciones de servicio que cobren tasas municipales deben informarlo a los clientes mediante un cartel en el surtidor. "En esta jurisdicción se aplican tasas viales y/o municipales sobre el precio de los combustibles", deben exhibir las bocas de expendio en un lugar visible.

En promedio, el preciodel combustible puede llegar a ser 4% más caro entre distintos municipios del AMBA, dependiendo de la tasa vial que se aplique. De hecho, los lugares más baratos para cargar combustible dentro de la provincia de Buenos Aires son Exaltación de la Cruz (\$1101), Berisso (\$1105), San Martin (\$1107), Esteban Echeverría (\$1110) y Cañuelas (\$1110), donde no se cobran tasas viales.

El lugar más barato para cargar combustible del AMBA, sin embargo, sigue siendo la CABA, donde el litro promedio de nafta súper vale \$1093, pese a que, en los últimos meses, YPF buscó eliminar la brecha de precios entre ambos lados de la General Paz.

En diciembre pasado, cuando asumió Javier Milei, la diferencia de precios entre la ciudad y el conurbano bonaerense era superior al 13%. Esto era producto de que la gestión anterior de YPF buscaba amortiguar el impacto de la suba de precios en las bocas de expendio porteñas, donde suelen ir los móviles periodísticos a cubrir los aumentos. En los últimos dos meses, YPF aplicó subas mayores en las estaciones de CA-BA y redujo significativamente la disparidad.

En el mapa nacional, la diferencia de precios entre el norte y el sur del país es muy marcada. En buros y Afines (Cecha). •

las provincias del norte, el litro de nafta se paga hasta un 25% más caro que en el sur. Esto se debe a dos factores: por la complejidad en el traslado de los combustibles (costo logístico) y por el subsidio de las provincias patagónicas.

En el último año, el precio de los combustibles subió 340% en la ciudad de Buenos Aires, muy superior a la inflación interanual, en torno a 236%. Esto se debió a dos razones principales. En primer lugar, a que el Gobierno aumentó los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que la administración anterior dejó sin actualizar durante 10 trimestres consecutivos, desde julio de 2021. flación acumulada del trimestre anterior, como se estableció en el decreto 501, de mayo de 2018.

Junto con el impuesto PAIS, el de los combustibles fue el que más creció en recaudación en el último año. En agosto, último dato oficial, la recaudación del impuesto a los combustibles creció 357% nominal (35% real), según cálculos de la consultora Outlier.

La segunda razón detrás del aumento de 340% en los precios de los combustibles se debe al objetivo de YPF de cerrar la brecha de costos entre el barril criollo y el de paridad de exportación. El año pasado, mientras las productoras vendían el barril interno a un precio promedio de US\$61, el valor de exportación era US\$72, acorde con la cotización promedio del Brent, que se toma de referencia en el país. Era una brecha de 18%.

Actualmente, según datos del sector, mientras que el barril criollo se comercializa a US\$68, el de exportación está en torno a US\$70. A mediados de mes, el Brent tocó un pisoUS\$69, loque motivó la idea en YPF deque tal vez podría haber una baja de precios en octubre, como adelantó el presidente de la petrolera, Horacio Marín. Hoy, el Brent cotiza en torno a los US\$73.

La situación, sin embargo, no es la misma para naftas que para gasoil, explican en el sector. "Las naftas siguen estando atrasadas. Recordemos que en la Argentina históricamente fueron más caras que el diésel y hoy la situación es inversa", dijo un empresario refinero.

Otros factores que también impactan en el valor del surtidor son la devaluación mensual de 2% del tipo de cambio, ya que los principales costos de las materias primas del sector están dolarizados; el aumento de los precios de los biocombustibles; la inflación sobre costos de operación, logística y proyectos, y los impuestos.

Aún queda por aumentar del ICLy del IDC la inflación acumulada del primer y segundo trimestre del año, lo que implicaría una suba en torno a \$139 para las naftas y de \$86 para el gasoil, según cálculos de Guillermo Lego, gerente de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocar-



# Qué dice el informe oficial que aceleró el plan para paliar los cortes

ENERGÍA. Afirma que garantizar la importación desde Brasil, Paraguay y Uruguay restringiría al máximo la posibilidad de afectar a consumidores

# Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CORDOBA.- El último informe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) sobre la programación estacional provisoria para el período noviembre a abril 2025 es el que alertó al gobierno nacional sobre la necesidad de acelerar el plan de contingencia con cortes programados, concentrados primero en los grandes consumidores, que adelantó el domingo LA NACION. El reporte-que estima que la demanda superará los 30.000 MW-considera clave la complementación con la oferta regional de la generación local. Si llegan alrededor 3000 MW de Brasil, Paraguay y Uruguay, la "probabilidad de satisfacer la demanda pasa al 97%".

Dos exsecretarios de Energía de la Nación, Daniel Montamaty Jorge Lapeña, coincidieron en subrayar que no tiene por qué haber cortes si se trabaja desde ahora en garantizar la importación de energía.

Cammesa prevé que la demanda máxima del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) supere los 30.000 MW. Este año alcanzó los 29.650 MW en el verano y fue entonces cuando el país salió a comprar energía a Brasil y Paraguay; por esa vía se sumaron unos 2000 MW extras. La proyección de un nuevo récord de calor en la próxima temporada (varios días de más de 30 grados) se combina con una baja de la generación hidráulica (por menor disponibilidad de agua en los embalses) y la salida de operaciones de Atucha I. Por eso, el contexto se presenta más complejo.

"Se supone que si viene un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad, y lamentablemente no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarsealgun corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores productivos, sectores industriales", admitió el domingo pasado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Horas después de esas declaraciones -que fueron criticadas por la oposición-, fuentes de Energía reconocieron las dificultades y señalaron que "por ahora" no hay cortes programados.

Hace una semana, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, aseguró "nadie está pensando en cortes programados. Quédense tranquilos, eso no va a ocurrir". Antes, en diálogo con periodistas, indicó que "hay un déficit de generación que se va a solucionar con inversión en dos o tres años", y sostuvo que para mitigar los problemas se depende "de un montón de factores. Se depende mucho del clima".

"Del clima de acá van a depender los picos de consumo y del clima de otros lugares, por ejemplo de Brasil, va a depender cuánta agua puede haber disponible para generación hidráulica y cuánta de esa energía se puede importar. Nadie te puede decir si va a haber cortes o no va a haber cortes. El que dice eso miente", añadió.

Respecto de las líneas de transporte, el informe de Cammesa indicó que hay problemas en transformadores para bajar la tensión en algunas zonas. La más comprometida es la del Gran Buenos Aires, cuya demanda potencial máxima se calcula en 11.000 MW (el récord es de 11.257 MW en marzo de 2023), de los que 7000 MW vienen de afuera y tienen que pasar por línea de transmisión. Es en esa región donde los transformadores tienen que rendir para asegurar la oferta a la zona más demandante del país y también la que tiene los mayores cuellos de botella.

Fuentes de Transener indicaron que la capacidad de transformación "depende de inversiones que tiene que hacer un tercero, como grandes usuarios o distribuidoras". La empresa, concesionaria del servicio de transporte de alta tensión del país, insiste en que no está en mora en las tareas de mantenimiento que le competen.

Cammesa realiza este tipo de informes periódicamente y son utilizados como una suerte de GPS de las acciones a seguir por las diterentes administraciones. Con un incremento móvil anual de la demanda de 0,7%, la potencia máxima esperada se ubicaría en los 30.700 MW para el pico de demanda y, entonces, se recurriría a despachar toda la oferta disponible.

En la programación estacional para el verano se prevé el ingreso de 165 MW de generación térmica

convencional hasta fines de abril y de 874 MW de renovables. También se menciona en el informe que las usinas térmicas en verano contarán con 10 millones de metros cúbicos más por día sobre los 21 millones que ya tienen. De no ser así, debería sustituírselo por combustibles líquidos (fueloil y gasoil).

La Argentina tiene un potencial generador de 43.000 MW, pero hay 8000 MW indisponibles. Es decir que el parque está generando casi al 80% de sus posibilidades. El Instituto Mosconi, que dirige Lapeña, estimó que, por esa situación, puede soportar una carga máxima de 29.500 MW de demanda.

"La generación y transmisión en alta tensión son gestionadas en forma mixta. Si el sistema tiene un déficit de inversión, el Estado tendría que tener planes bastantes concretos para hacer las reparaciones e inversiones para que pueda funcionar. Hasta ahora el Gobierno ha ignorado esta función olímpicamente. Heredó una situación, no es culpable de eso, pero sí tiene la responsabilidad de avanzar en soluciones", definió Lapeña.

Hasta que encare esas soluciones, el experto indicó que, de cara al próximo verano, el Gobierno debe estimar cantidades a importar de energía y asegurarse el suministro: "Hasta ahora, no lo ha hecho y, para concretarlo, debe modificarse la forma de relación de los gobiernos. Ya hay que arreglar las importaciones desde Brasil, Paraguay y Uruguay. Los cortes, con importación, no tienen por qué existir, pueden ser episódicos".

Montamat coincidió en ese análisis. Subrayó que la oferta de electricidad debe tener el respaldo regional, empezar a determinar cuánto pueden vender Brasil y Paraguay, mientras que con Uruguay se pueden coordinar swaps energéticos.

Para Montamat, el Gobierno podría utilizar algunos "estímulos" parareducirel consumo. Por ejemplo, ofrecer descuentos a quienes usen menos electricidad que en el mismo mesdel año anterior. "Es un aliciente a quienes ya les están pegando los aumentos detarifas-agregó-. No se podía continuar con los subsidios como estaban, pero hay que mirar al largo plazo. Resolver las descapitalizaciones de estos sistemas lleva cuatro o cinco años". •

#### José Luis Brea

LA NACION

Los dominios del "coloso" se amplian semana a semana. Siempre provocador y deseoso de colocarse al frente de los cambios, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ventiló recientemente en un congreso de ejecutivos una negociación que hasta ese momento se desarrollaba con sigilo. Reveló que Mendoza estaba en conversaciones con el gobierno indio para importar remedios de ese país con la intención de abaratar su precio al público.

El gobernador Alfredo Cornejo lo confirmó luego en una entrevista con La Derecha Diario. "Con Sturzenegger estamos trabajando en un proyecto superambicioso, tratando de comprar medicamentos en la India que son de la misma calidad que los que se producen en la Argentina yen el mundo, y que cuestan un 10% de lo que se cobra en la Argentina".

En el entorno del ministro ratificaron la iniciativa ante la consulta de LA NACION: "Es un tema puramente de la Anmat [Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas] y el Ministerio de Salud con el cual él está conceptualmente a favor, pero no es que esté laburando hoy en un proyecto para tratar de acortar los plazos. Sí, está a favor de que si un medicamento tiene una homologación internacional, ya sea en Estados Unidos o en Europa, acá la homologación de la Anmatsea mucho más rápida, casi automática".

En la India, conocida como la "farmacia del mundo", operan 10.500 laboratorios que facturan US\$50.000 millones anuales, pero solo el 30% de la población tiene acceso a medicamentos esenciales. Las exportaciones totalizan unos US\$21.300 millones. Para poner en contexto la magnitud industrial de ambos países: aquí se produce el equivalente a US\$6900 millones al año y las exportaciones apenas superan los US\$900 millones, según cifras de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), que está en guardia ante la movida patrocinada por Sturzenegger.

Mendoza ya estableció contacto con HRB Global, una compañía india que, según el ministro de Salud provincial, Rodolfo Montero, "cuenta con todos los sellos de la Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU. y de su par de la Unión Europea, y cumple con la normativa internacional". La provincia busca un ahorro del 50% en una canasta de 178 medicamentos. Como experiencia piloto, la importación se iniciaría con un grupo de 25 para tratar enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, entre otras. El valor nominal no parece mucho, acaso el equivalente a un solo tratamiento de alto costo, entre US\$700.000 y US\$800.000, pero se busca que sí lo sea en términos simbólicos, para que este se convierta en un caso testigo.

"El avance del peso de los medicamentos sobre los presupuestos de salud de los gobiernos o de las

# Importación de remedios indios: grieta en la salud y miles de millones en juego

POLÉMICA. Sturzenegger busca agilizar el ingreso de productos aprobados en Europa y EE.UU.; Mendoza y Buenos Áires, opuestos





Federico Sturzenegger v Axel Kicillof

obras sociales era del 20% hace 15 o 20 años y hoy está en 40%", explica Montero a LA NACION, "En los medicamentos generales, para la misma monodroga hay diferencias de precios de hasta 400%; además, entre enero de 2023 y julio de 2024 en la Argentina hubo aumentos de un 1000%". Cilfa niega estas cifras y dice que los precios se movieron por debajo de la inflación minorista.

Montero afirma que ya se reunió con directivos de HRB Global en la embajada de la India en Buenos Aires para recibir documentación, tras lo cual pidió la habilitación antela Anmat para importary tramita ahora los permisos necesarios ante la AFIP. En el organismo de control farmacéutico habían emitido un comunicado el mes pasado aclarando que no había ningún proceso en trámite por este tema. Ante la consulta, dijeron que desde entonces "no hay novedades".

# ¿Como los pollos de Mazzorín?

La Anmatjugará un rol clave para zanjar la polémica que ya está instalada. En la industria farmacéutica local no tardaron en alertar sobre los enormes problemas de calidad y control sanitario de las plantas instaladas en la India. Señalan que, entre 2009 y julio pasado, tras inspecciones de la FDA a varias fábricas de ese país, se detectaron 69 violaciones o desviaciones del cumplimiento de buenas prácticas de manufactura. "Los indios hacen bien la química [los principios activos que

se usan para elaborar los medicamentos], pero son muy desprolijos para el proceso final, apoyan cosas en el suelo... Van a ser los nuevos pollos de Mazzorín. ¿Quién firma esa importación?", advierte un empresario del sector. La referencia es a Ricardo Mazzorín, el secretario de Comercio de Raúl Alfonsín que en 1986 importó pollos de Hungría y otros países, que se echaron a perder en los depósitos.

### La industria local señala problemas de control sanitario en las plantas de la India

"Haymucho desconocimiento. La FDA aprueba plantas para el caso de un solo producto y para el mercado norteamericano, no producen para todos lados; además están con la capacidad instalada completa. Sumale que te pueden decir que lo hacen en un laboratorio aprobado y en realidad lo hacen en el laboratorio de la esquina", agrega. LA NACION intentó comunicarse con la embajada india para conocer la posición de ese país, pero no obtuvo respuesta.

Pero no solo es la salud, también es la economía. El Instituto Universitario para el Desarrollo Productivo y Tecnológico emitió un comunicado en el que calcula que, con una balanza comercial del sector ya deficitaria en US\$7000 millones, por cada incremento adicional del

10% anual de las importaciones, el monto necesario para financiarlas rondaría los US\$7370 millones. Son cuentas hechas por Sonia Tarragona, la exjefa de gabinete de la exministra de Salud Carla Vizzotti.

Otra fuente de la industria farmacéutica que viaja regularmente a la India, repasa las diferencias en los incentivos que reciben una y otra industria. "El primero es que en la India por toda la exportación no pagás impuesto a las ganancias; exportás el 90%, no pagás el 90%. Luego tenés reintegros: si exportás materias primas son de un 7% y si exportás producto acabado, de un 15%. Podés vender al costo y teganás el 15% y no pagás Ganancias", relata. "El que produce en la provincia de Buenos Aires paga tasa de seguridad e higiene. Ingresos Brutos, créditos y débitos, cargas sociales, Ganancias e IVA. Más del 50% del precio son impuestos", lamenta.

"Allá, la mano de obra es muy barata, no hay sindicatos y podés contratar por días; cuando tenés trabajo pagás, cuando la planta no tiene trabajo no pagás. Hay unas 10.000 plantas que fabrican medicamentos y solo un centenar son buenas, el resto son químicas, en lugar de farmacéuticas, que ni pueden vender en el mercado doméstico: están hechas para exportar a países pobres de África. La calidad en general es pésima; son los mayores falsificadores de medicamentos", denuncia.

Montero, en cambio, afirma que por un caso no se puede demoni-

zar a todo un país", señala que la industria farmacéutica argentina importa principios activos de la India y que laboratorios como Pfizer o Astra Zeneca también han estado bajo investigación de organismos de control sanitario.

#### La Argentina y sus dos modelos

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof avanza hacia el mismo objetivo, aunque por el camino exactamente opuesto. En julio presentó en la Legislatura un proyecto de ley para crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense con el propósito de producir medicamentos y productos médicos desde una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. "Deberia contribuir a evitar los sobreprecios que aplican los laboratorios privados cuando disponen de un monopolio de producción o una marca que se distinga", se explica en la iniciativa, que por ahora no prosperó.

"Es un divague", opina el CEO de un laboratorio nacional. "Se necesitan inversiones millonarias en investigación y desarrollo; ¿de dónde va a salir la plata?". Tuvo mejor suerte otro de los proyectos de Kicillof para el sector: la creación de una empresa pública de ambulancias (Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud), que ya tiene media sanción en Diputados.

El gobernador se presenta ante la sociedad, en este y otros temas, como la contracara de Milei. Allí donde los libertarios desregulan, Kicillof interviene. Gran parte de la oposición comparte ese mismo enfoque. Señales contradictorias de un país que necesita atraer inversiones en medio del interrogante de cuál de los dos modelos prevalecerá en el mediano plazo, algo que algunos creen que estará más claro luego de las elecciones legislativas del próximo año, no tanto por el efecto concreto en la composición del Congreso, sino por su impacto sobre las expectativas de cara a las presidenciales de 2027.

"De las tres incógnitas que planteaba la llegada de Javier Milei al poder solo una se resolvió y las otras dos aún están pendientes", dice el ejecutivo de una cámara empresaria que está en permanente contacto con inversores extranjeros. "No hay dudas de la capacidad de Milei para implementar las medidas que prometió, ahora falta saber si la política, los sindicatos y los empresarios están comprometidos con la transformación y si la sociedad le da espacio al Gobierno para que siga adelante con su programa; esos son los tres elementos que un inversionista del exterior mira hoy en el país", completa.

Respecto de si al gobernador de Buenos Aires lo ven como una amenaza de vuelta atrás hacia el modelo populista, el ejecutivo contesta: "Depende de a quién le preguntes". Y completa: "Algunos dicen que es un riesgo; otros, que mejor que el antagonista sea Kicillof y no el peronismo tradicional, porque en 2027 la Argentina va a ser otra y él quedará más que nunca como una figura anacrónica". •

# Remates

# Arte & Antigüedades



PINTURA EUROPEA ANTIGUA Y ARGENTINA - MUEBLES - TAPICES ESCULTURAS - PLATERIA - JUEGOS DE PORCELANA - ARTE ORIENTAL COL. CARLOS E. GUTIERREZ - COL. PATRICIO ZAVALIA LAGOS

MAIPU 932 - CATALOGO EN BGW.AR - TEL. 4311 4527









espacioliving



# Rappi intenta avanzar en un marco legal para repartidores

TRABAJO. Autoridades de la firma dijeron que tanto el oficialismo como la oposición están abiertos al diálogo para impulsarlo

Victoria Menghini LA NACION

A pesar de su notable crecimiento en los últimos años, las aplicaciones de delivery aún se encuentran inmersas en una polémica que rodea al sector: la falta de un marco legal que regule la actividad de los repartidores. En este sentido, Rappi anunció que está trabajando con el gobierno de Javier Milei para asegurar condiciones laborales dignas a los trabajadores de las plataformas, así como también el lanzamiento

de un convenio con la Secretaría de

Trabajo para ayudar a beneficiarios de planes sociales a incursionar en oficios digitales.

"El gobierno argentino ha sido muy afin a apoyar el desarrollo de la actividad, al igual que otros partidos de la oposición. Hay dos proyectos que se están conversando: uno presentado por Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro, y otro por María Rosa Martínez, senadora de Unión por la Patria (UP)", expresó Martin Martorell, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Rappi, en el marco de una recorrida que

organizó la empresa por sus insta-

laciones en Bogotá, Barranquilla y Medellín, en Colombia, y del que participó LA NACION.

En 2023, 236.000 personas generaron ingresos a través de plataformas, representando el 1,8% del total de ocupados en la Argentina y el 0,2% del ingreso total del sector privado, según datos del Cippec. En lo que respecta a Rappi, actualmente hay más de 32.000 repartidores activos y más del 50% se conecta 20

En este escenario, el proyecto de Ritondo, presentado en el Congreso en septiembre de 2023 y con

horas o menos por semana.

foco principal en la independencia y libertad de los repartidores, es el de mayor interés para la compañía. Especificamente, la propuesta busca promover la "libertad de conexión", es decir que los repartidores puedan trabajar según su conveniencia y bajo sus propios horarios. A su vez, establece que los trabajadores tengan el derecho a rechazar pedidos sin justificación, recibir explicaciones sobre bloqueos, solicitar portabilidad de datos, acceder a capacitaciones gratuitas, contar con un seguro de accidentes personales, percibir el 100% de las pro-

pinas, conectarse sin periodicidad mínima, elegir la zona de trabajo y prestar servicios por el tiempo que consideren conveniente.

María Rosa Martínez, senadora de Unión por la Patria, presentó también, en mayo de 2023, un proyecto para regular la actividad.

Un repartidor en la Argentina puede generar, trabajando 40 horas semanales en horarios pico, entre \$400.000 y \$500.000 por semana, según estimaciones de la empresa. Sin embargo, la mayoría de los usuarios se conecta 20 horas semanales o menos. •

# clasificados



### Departamentos

Venta

Barrio Norte 4 y más dorm.

Av. Alvear y Parera

UNICO VISTA Torre Balcón Terraza 3 Suite Liv. Com y Escr 3 Coch ABGA +549 116135 2052 Tasaciones profesionales

Güemes y Billinghurst Terraza sol Liv y Com 4 dor 200m 4 bño dep Off Coch D470M ABGA 1161352052

Posadas y Montevideo Vista y LyC 4dor dep coch vig

680M Exc ABGA 116 135 2052 2 dormitorios

Av. Pueyrredon y Melo Vista bcon Liv-Com 2dorm ex-

cel DI84M ABGA 116 135 2052

Belgrano

4 y más dorm. José Hernandez y Arcos

Exc blco LyCyE 3dor dep 2coch D499M ABGA 116 135 2052

Palermo

3 dormitorios

R. India y Cerviño VISTA 2 terazas LyCyE 3 Ste office dep coch 210m vig D999M ABGA (+549) 116 135 2052



Alhajas, Arte y Antigüedades

Compra

Cuadros pago mas 1158433050

Libros Antig Grabados Fotos Cuadros Libros Arte 4823-0247

# Muebles

Compra

AKROPOLIS ANTIGUEDADES Compra todo / estão v moderno 11-6889-0224 \*\* 4958-4582



# Convocatorias

Convocatoria ASAMBLEA GENERAL ORDI-NARIA Y EXTRAORDINARIA. LA SEGUNDA Cia. de Seguros de Personas S.A. El Directorio de LA SEGUNDA Compañía de Seguros de Personas Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto en su artículo vigésimo sexto, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará en forma presencial, el 18 de octubre de 2024 a las 12:30 horas, en sede de la Bolsa de Comercio de Rosario sita en calle Paraguay 755, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario. 2. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. 3. Destino del resultado del Ejercicio. 4. Ratificación reforma Artículo 9º del Estatuto Social, aprobada por Asamblea de fecha 18 de octubre de 2019. Consideración de la gestión de los Directores y Gerentes (Art. 275 de la Ley Nº 19.550). 6. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora (Art. 234 inc. 3 de la Ley Nº19.550). 7. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, incluido el desempeño de funciones técnico administrativas (Art. 261 de la Ley Nº 19.550). 8. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles. 9. Elección de: a. Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Hugo Ramón Tallone, Luis Mario Castellini, Ariel Fernando Ferreyra, Daniel Adolfo Rosso y Guillermo José Bulleri por terminación de mandato. b. Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los señores Dante Roberto Foniglia, Matias Germán Daglio, Gustavo Dario Saita y Rafael Evaristo Vega, por terminación de mandato. c. Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comi-

sión Fiscalizadora en reempla-

zo de los señores Luis Arman-

do Carello, Osvaldo Luis Daniel

Bertone y Mario Arturo Rubino

por terminación de mandato. d.

Tres Miembros Suplentes por

#### onvocatorias

un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Carina Mariel Foglia, Cristian Russovich y Fernando Julian Echazarreta por terminación de mandato. EL DIRECTORIO, Rosario, 13 agosto de 2024

Convocatoria

ASAMBLEA GENERAL ORDI-NARIA Y EXTRAORDINARIA. LA SEGUNDA Seguros de Reti ro S.A. El Directorio de LA SE-GUNDA Seguros de Retiro Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto en su artículo decimosexto, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizarà en forma presencial, el 17 de octubre de 2024 a las 19 horas, en Complejo Emilio Menéndez sito en calle Juan José Paso y Acevedo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a finde considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario. 2. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario. Estado de Resultados. Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. 3. Destino del resultado del Ejercicio. 4. Ratificación reforma Art. 9º del Estatuto Social, dispuesto por asamblea de fecha 17 de octubre de 2019. 5. Ratificación de los aumentos de capital: Se ratifica los aumentos de capital aprobados por las asambleas de fecha 06/07/2016, 27/10/2016, 19/10/2017 y 18/10/18 en todos sus términos. 6. Consideración de la gestión de los Directores y Gerentes (Art. 275 de la Ley Nº 19.550). 7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora (Art. 234 inc. 3 de la Ley Nº19.550). 8. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, incluido el desempeño de funciones técnico administrativas (Art. 261 de la Ley Nº 19.550). 9. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles. 10. Elección de: a. Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Hugo Ramón Tallone, Luis Mario Castellini, Ariel Fernando Ferreyra, Daniel Adolfo Rosso y Guillermo José Bulleri, por terminación de mandato. b. Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los señores Roberto Mario Sánchez, Augusto Mariano González Álzaga, Gustavo Dario Saita, Miguel Angel Boarini y Rafael Evaristo Vega, por terminación de mandato, c. Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Armando Carello, Osvaldo Luis Daniel Bertone y Mario Arturo Rubino por terminación de mandato. d. Tres Miembros Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Carina Mariel Foglia, Cristian Rús-

Convocatoria ASAMBLEA GENERAL ORDI-NARIA Y EXTRAORDINARIA. LA SEGUNDA Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. El Directorio de LA SEGUNDA Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima, convoca

a los señores accionistas, de

sovich y Fernando Julián Echa-

mandato. EL DIRECTORIO. Ro-

zarreta por terminación de

sario, 13 agosto de 2024.

#### Convocatorias

acuerdo con lo establecido por el Estatuto en su artículo octavo, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará en forma presencial, el 17 de octubre de 2024 a las 18 horas, en Complejo Emilio Menéndez sito en calle Juan José Paso y Acevedo de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario. 2. Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. Destino del resultado del Ejercicio. 4. Ratificación reforma de los Art.5" y 10° del Estatuto Social, dispuesto por Asamblea de fecha 17 de octubre de 2019. 5. Ratificación del aumento de capital, dispuesto por Asamblea de fecha 18 de octubre de 2018. 6. Consideración de la gestión de los Directores y Gerentes (Art. 275 de la Ley Nº 19.550). 7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora (Art. 234 inc. 3 de la Ley Nº 19.550). 8. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, incluido el desempeño de funciones técnico administrativas (Art. 261 de la Ley Nº 19.550). 9. Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles. 10. Elección de: a. Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Hugo Ramón Tallone, Luis Mario Castellini, Ariel Fernando Ferreyra, Daniel Adolfo Rosso y Guillermo José Bulleri, por terminación de mandato. b. Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los señores Dante Roberto Forniglia, Matías Germán Daglio, Marcelo Aldo Giordano, Ricardo Alberto Wlasiczuk y Rafael Evaristo Vega, por terminación de mandato. c. Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Armando Carello, Osvaldo Luis Daniel Bertone y Mario Arturo Rubino por terminación demandato. d. Tres Miembros Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Carina Mariel Foglia, Cristian Russovich y Fernando Julian Echazarreta por terminación de mandato. EL DIRECTORIO. Ro-

# Edictos **Judiciales**

sario, 13 agosto de 2024

El luzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 11 a cargo del Dr. Fernando I. Saravia, Secretaria número 22 a mi cargo, comunica por DOS dias que en autos "SANTA MA-RIA DE MARTIN S.A. S/ QUIE-BRA\*, (Expte. 28.454/2018), se ha presentado el informe final y proyecto de distribución (art. 218, LEY 24.522), y se han regulado honorarios - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de septiembre de 2024. Dr. Zemme Juan Patricio - Secretario

# Sociedades y Compañías

SOCIEDADANÓNIMA, CUIT 30707918302, comunica por tres dias conforme al art. 88 de la ley19550 que por ASAM-BLEA EXTRAORDINARIA unánime del 29 de agosto de 2024 resolvióreducir su capital de la suma de \$1.200.000 a \$ 494.142.oo como consecuencia dela escisión para constituir RAVEGRA NIETOS S.A., con domicilio en Carbajal3967, C.A.B.A. Conforme balance de escisión al 31 de mayo de 2024 antes de laescisión disponia de un activo valuado en \$ 1115 926.821,73, un pasivo de \$126.677.303,07 y un patrimonio neto de \$ 989.249.518.66. Después de la escisión: activo \$534.034.765,70, pasivo \$ 126.677.303,07 y un patrimonio netode \$407.357.462.63. Sociedad escisionaria RAVEGRA NIETOS S.A. activo y patrimonioneto \$ 581.892.056,03. Domicilio de las partes y reclamos de ley en Juan B. Justo 3508, C.A.B.A. lunes a viernes de

08:00 a 16:00 horas

# Pedido

Alimentos frescos Necesitan alimentos frescos, como frutas, verduras y carnes, para continuar brindando una alimentación saludable en el ciacón Libertad Eterna que recibe diariamente a más de 200 personas. Esta organización en Rincon de Milberg, Buenos Aipara meiorar la ca lidad de vida de niños, adolesvulnerabilidad, ofreciéndoles programas convivenciales, espacios educativos, actividades recreativas y culturales. Para colaborar: WhatsApp 11-3242-3603, mail: libertadeternatigre @gmail.com . Conocelos en: www.libertadeterna.com; IG y

Medicamento para Iris Para que Iris, una niña de 7 años, pueda continuar con su tratamiento, Asociación Civil El Arca, solicita el siguiente medi-SONIDA 160 mcg y FUMARA-TO DE FORMOTEZOL 4,5 mcg en suspensión presurizada para inhalación oral. Esta organización realiza programas de inclusión y participación infantil para los chicos y chicas de Cuartel V. Moreno, Buenos Aires. Si podés ayudarla comunicate con Mirta, del área de Secretaria, al: 11-2616-3321. Conocelos en FB: @AsocElArca

Ropa y calzado Los Ângeles de Virrey del Pi-no.y los demás comedores comunitarios con los que colabo-ra la Asociación Civil a Todo Corazón de Morón, Buenos Aires, Esta organización ayuda a comunidades de bajos recursos, especialmente à niños y sus familias. Si querés ayudar comunicate con la Sra. Amanda al 11-6017-9013, de lunes a viernes de 10 a 17 hs., mail:

# FUNDACION LA NACION

PARA PUBLICAR 011 6090 5555

Solidarios

Organizaciones sin fines de lucro

Trabajo Voluntario

Pedido

Voluntarios coro Convocan a voluntarios con o sin conocimientos de música, de todas las edades y voces pa ra formar parte del Coro para hospitales de niños del grupo T.E.A.M.Ho. Esta asociación brinda talleres gratuitos de arte y música a chicos que se encuentran en hospitales pediátricos de la ciudad de Buenos Aires y a sus familias, también a los que se encuentran con internación domiciliaria. Ofrece la posibilidad de iniciarlos en su formación artística profesional. Para más información, escribi a: profesoresnacionales@ gmail.com. Conocelos en IG: te.a.m.ho; en FB: ateamho.teamho

# Niñez y adolescencia

www.lanacion.com.ar

CIRCULACIÓN NACIONAL

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

comedor comunitario de la asocentes y jóvenes en situación de FB: @libertadeternatigre

camento compuesto por BUDE-

Necesitan ropa y calzado en muy buen estado para las familias que concurren al Comedor a\_todocorazon@yahoo.com.ar

# Educación

Pedido

Becas educación La Asociación Rosarina de Ayuda Solidaria sostiene cen-tros de formación integral en zonas urbanas de bajos recursos para promover el desarrollo de niños, adolescentes y adultos jóvenes. Buscan pádrinos y madrinas que deseen be-car a los niños y jóvenes que asisten a su Centro Educativo Cuatro Vientos en Rosario. Para más información, comunicate con Franco, coordinador general, al 341 503-2732, mail: franco.daniele@hotmail.com Conocelos en www.aras.org.ar, FB: @centro4vientos

Ropa, accesorios rteciden ropa, accesorios, caiza do, carpetas y mochilas en muy buen estado para la próxima Feria de Moda Circular de Uniendo Caminos destinada a recaudar fondos para el sustento de sus programas educativos: clases de apoyo escolar primario y secundario para chicos en barrios de bajos recursos en CABA y GBA, y mentorias para adultos que quieren terminar sus estudios secundarios. Durante todo septiembre reciben las donaciones. Para coordinar la entrega llama al: 11-6582-9088. Conocelos en: www. uniendocaminos.org.ar

# Discapacidad

Pedido

Lanas, pinceles, hojas Para los falieres de costura y arte de Fundación Nosotros necesitan: totoras, lanas, hilos, telas, resmas de hojas blancas, tém-peras, pinceles, marcadores y demás art. de libreria. Esta organización con sedes en San Isidro, Tigre y Escobar promueve la inclusión y el respeto de los derechos de jovenes y adulto con discapacidad intelectual. Para colaborar comunicate con Carolina o Estefanía, área Recursos Institucionales, tel.: (011) 4747-1106 de Ls. a Vs. de 9 a 16.30 hs., mail: arearecursos@ fundacionnosotros.org.ar. Conocelos en www.fundacion

### Ayuda Asistencial

Pedido

nosotros.org.ar

Leche, yerba, pan Para ofrecer el desayuno a las personas que concurren al Cen-tro de Integración Social Hogar Brochero y a la posada de convalecientes Loyola de Fundación Camino a Jerico, necesitan: leche, azucar, yerba, mate cocido, té, café, dulces, galletitas y pan. La fundación con sede en Florida, Buenos Aires, acompaña a personas en situación de calle para recuperar y encaminar sús trazos de vida, mediante espacios de encuentro, amparo, escucha y conten-ción. Si podés colaborar, escribi al mail: elcaminoajerico @gmail.com .Conocelos en IG: (i)caminoajerico

Maq. costura y jardinería Para que las familias que acompaña Redes Institucionales Solidarias puedan trabajar en emprendimientos de costura y de jardineria necesitan máquinas de coser y cortadoras de césped en buen estado. Esta asociación de Isidro Casanova. Buenos Aires, brinda ayuda social en comedores comunitarios, programas de capacitación, desarrollo comunitario y contención psicológica a través de asistencia directa o talleres en instituciones de La Matanza. Para ayudar comunicate con Gloria al: 11-3693-0251, mail: gloduartepsiq@gmail.com

Medias, ropa de hombre Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle. Te invita a donar medias y todo tipo de ropa de hombre que entregan durante sus recorridas nocturnas por la ciudad de Buenos Aires. Si podés colaborar comunicate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG: @amigosenelcamino y FB: @Amigosenelcamino Pagina

Olla y alimentos Para él comedor Panza Llena, Corazón Contento de Los Hornos, La Plata, necesitan una olla de 100 litros de capacidad y alimentos en general para pre-parar las comidas que ofrecen a 250 personas del barrio. Si querés colaborar, podés comunicarte con Silvia al tel. 221-542-5975

# Vivienda

Pedido

Bazar, muebles, electro Retiran sin cargo muebles, sobrantes de obra, electrodomésticos y artículos de bazar en desuso para venderlos a precios sociales a familias de bajos ingresos, en los corralones Sume Materiales de Vivienda Digna. Esta ONG de San Isidro, Buenos Aires, contribuye a la promoción de las personas y a la consolidación de las familias por medio de programas que facilitan el acceso a una vivienda digna. Para colaborar: 0810-555-7863 o ingresa en www.viviendadigna.org.ar

# SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de **Ángeles Castro** www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### **ENPALERMO**

# Vuelve el Rosh Hashaná Urbano

La undécima edición de Rosh Hashaná Urbano, organizada por la Fundación Limud BA, se desarrollará el domingo, de 13 a 18, en la Plaza Intendente Seeber (Av. del Libertador y Av. Sarmiento). La jornada, abierta y gratuita, incluirá food trucks de comida tradicional, puestos de artesanías, charlas, shows musicales y actividades para toda la familia. La propuesta celebra la llegada del año 5785 en el calendario judío, generando un espacio de pluralidad, cultura y tradición.

Funciona allí la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, pero el resto de los locales siguen en desuso; la casa de estudios pide su asignación, aunque el Gobierno busca alquilarlos

# San Isidro. La puja en torno del abandonado shopping a cielo abierto del Tren de la Costa

Texto Luján Berardi



Un sector en desuso y descuidado del predio del Tren de la Costa

NOELIA MARCIA GUEVARA/AFV

se inauguró junto a la estación San Isidro del Tren de la Costa un shopping a cielo abierto con 74 locales, entre los que se podía disfrutar de cines, juegos, restaurantes y tiendas de ropa. En su momento, fue un foco de congregación de vecinos y visitantes: el rey Juan Carlos de España participó de la apertura, e incluso la princesa Diana de Gales paseó por el complejo pocos meses después del evento.

En 2013, bajo la gestión del entonces ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el predio se estatizó. Para ese entonces, ya había sufrido un fuerte desplomede afluencia y le rescindieron la concesión del Tren y del Parque de la Costa a la Sociedad Comercial del Plata, de la familia Soldati.

Ubicado entre las calles Primera Junta, Pedro de Mendoza, Del Barco Centenera y Juan Bautista La Salle, el terreno tiene 27.000 metros cuadrados de espacio abierto y cerrado, donde hoy funcionan un centro del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y, desde octubre de 2023, las aulas de la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO). Como explicaron fuentes de Trenes Argentinos ante la consulta de
LA NACION, en 2021 la Agencia de Administración de Bienes del Estado
(AABE) le adjudicó a la institución
educativa una parte del predio, a través de la resolución 109/21. La misma
norma indica que la UNSO debe pedir permiso previo a la Administración de Infraestructura Ferroviaria
(ADIF) para obtener el permiso de
realizar obras en el lugar.

Esta cesión no fue total: a la casa de estudios se le asignaron 15.000 metros cuadrados, de los cuales cerca de 5500 son cubiertos y más de 9000, descubiertos. Esto significa que casi la mitad del espacio integra el polo universitario. Es decir, los restantes 12.000 metros cuadrados, hoy en desuso, permanecen bajo la órbita de la Sociedad Operadora Ferroviaria SE (Sofse). De esta yuxtaposición entre abandono y utilidad surge la "puja" actual entre ambos sectores: la parte de la Sofse son oficinas vacías y espacios comunes que se vienen abajo a la espera de que se alquilen, mientras que la universidad no solo pide que se reparen, sino también que le den más lugar para aumentar su capacidad.

Mario Posse es docente y conseje-

ro superior de la UNSO. En diálogo con LA NACION, dio más detalles sobre este choque de intenciones. En el Tren de la Costa, la institución tiene 17 aulas en la planta baja y una en el primer piso. Empezó a funcionar en 2019, con 300 alumnos. Como la mayoría de las actividades, durante la pandemia de Covid-19 aplicaron la modalidad virtual. Mientras tanto, fueron creciendo, y en 2022 llegaron a 3000 estudiantes, aunque no tenían un lugar propio. Hoy ya son 4500 alumnos regulares (inscriptos en al menos una materia) y 7000 pasivos (en un mínimo de una materia también, pero hasta el cuatrimestre pasado).

"Habíamos trabajado con la gestión anterior del gobierno nacional [la de Alberto Fernández] para tratar de encontrar un predio. En agosto de 2021 nos entregaron parte del Tren de la Costa en San Isidro", contó. Antes de eso, entre 2016 y 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, el Estado quiso llamar a una licitación para construir ahí un parque o un centro comercial. "Pero ese plan se truncó. Cuando nosotros llegamos, el abandono de los lugares a los que entrábamos era terrible. Lo primero que tuvimos que hacer fue ver los desagües, la conexión eléctrica. Todo destruido. Pero la estructura del edificio estaba bien. Nuestra idea era no hacer una reforma estructural, sino trabajar sobre los espaciosy transformarlos en aulas. No queríamos hacer una obra nueva", detalló Posse.

Mantener las fachadas y no construir parecía fácil. Pero, continuó explicando, ni la gestión anterior ni la actual les giraron dinero para llevar adelante las obras. "Somos la única universidad nacional que, desde su creación, no recibió del Estado un fondo para la construcción de su sede", remarcó.

La situación, además, se enmarca en medio de la exigencia por recomponer el presupuesto para educación y la ley de financiamiento, a la par de los pedidos de paritarias de docentes y no docentes. De hecho, el consejero agregó: "Nosotros estamos haciendo alguna que otra cosa con lo que vamos pudiendo. Hoy nos faltan seis aulas para dejar de alquilar. Todavía alquilamos en el Colegio 20 de Junio, en San Isidro. Estamos encarando tres aulas más con fondos propios, pero a pulmón y tratando de recortar y ser austeros, porque la perspectiva de que el

Gobierno gire fondos, en principio, no es muy favorable", sumó.

Para que todo quede en óptimo estado "todavía falta un montón, hay mucho para trabajar", dicen. Esto se debe a que los sectores que pertenecen a Trenes Argentinos están dejados, rotos, sucios. Algunos de los problemas son, por ejemplo, la falta de iluminación en las veredas y en el estacionamiento, las paredes manchadas y grafitadas, así como la falta de cámaras de seguridad.

#### Inquietud vecinal

Esto no solo inquieta a Posse y las demás autoridades, sino también a los vecinos del lugar. Lorena Campos, por ejemplo, vive desde hace más de 20 años en San Isidro y se lamentó: "La verdad, es triste ver cómo se vino abajo [el predio]. En el barrio hay cada vez más movimiento. Hay lugares muy lindos, otros que están arreglando. Y contrasta mucho con lo que se ve del Tren de la Costa: partes muy dejadas, oscuras. Una lástima, en su época fue muy lindo".

Varios locales y estacionamientos abandonados pertenecen a Sofse. "Del espacio del estacionamiento no tenemos ni una cochera nosotros. Está totalmente vacío y grafitado. Ni siquiera hay seguridad. En esos lugares no podemos poner ni un foquito de luz. Lo que hicimos fue apuntar las cámaras para ese lado, de manera de brindarles algo de seguridad a nuestros estudiantes", contó Posse.

Javier, otrovecino que prefirió no dar su apellido, también se detuvo en ese detalle: "Es un predio enorme, tiene mucho potencial. Pero le falta mantenimiento, mucho arreglo. El estacionamiento es un desastre, hay feo olor, falta luz".

La universidad les pidió al gobierno anterior y al actual que le traspasaran parte de estos lugares. En algunas oficinas en desuso, por ejemplo, hasta 2022 funcionaba una financiera, por lo que esos cuartos se encuentran aptos para usar con poca remodelación, según informó Posse. Pero la AABE les respondió que Trenes Argentinos pretendía alquilarlos.

De hecho, la sociedad estatal explicó a LA NACION que su Gerencia de Desarrollo Comercial solicitó al Tribunal de Tasación de la Nación que cotizara el valor de esos locales hace más de un mes, con el fin de publicar el precio de alquiler para los comercios que quieran instalarse ahí. Esto significa que esas seis oficinas seguirán perteneciendo a Sofse, pese al pedido de la UNSO. De todas formas, como aclararon, existe la posibilidad de que no haya oferentes interesados y, en tal caso, deberán decidir más adelante cómo sigue la tenencia.

Por su parte, Posse alega que las oficinas administrativas de la universidad –ubicadas en Thames y Panamericana, también en San Isidro– implican un monto extra de alquiler: cerca de \$100 millones en 2024. La remodelación de los locales vacíos del Tren de la Costa significaría reducir el costo y el gasto anual que se va en el arrendamiento. Por consiguiente, concluyó, el financiamiento necesario procedente del Estado sería inferior al actual. •

LA NACION | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOCIEDAD 23



San Marcos Sierras, una de las zonas afectadas por el fuego

GENTILEZA

# Estiman en 40.000 las hectáreas que ardieron solo este mes en Córdoba

CRISIS. La semana empezó con varios incendios activos, con eje en el Valle de Punilla; el viento reavivaba incluso los ya controlados

#### Gabriela Origlia PARA LA NACION

CÓRDOBA.- Los incendios en el norte del Valle de Punilla cordobés con eje en Capilla del Monte, San Esteban y Los Cocos-dejaron daños en 21 viviendas y problemas en las redes eléctricas y en el sistema de agua potable. Hoy las escuelas volverán a funcionar con normalidad, ya que las clases estaban suspendidas por precaución. Además, ante las especulaciones de diversos sectores respecto de que las zonas quemadas serían destinadas más adelante a edificaciones, desde la gobernación provincial subrayaron que "nadie puede cambiar el uso de suelo preservado por ley desde 2010".

Ayer hubo varios incendios activos y nuevamente unos 700 bomberos trabajaron toda la jornada. En el norte del Valle de Punilla, el viento impulsó las llamas en dirección hacia San Marcos Sierras. En Villa Berna, del Valle de Calamuchita, se logró avanzar bastante en el control del fuego. Además, quedaba anoche actividad ígnea en Chancaní (es parque provincial y reserva natural) y se declararon otros focos en Sierras Chicas, en proximidades de La Granja, y en el sur, a la vera de la ruta 7 cerca de la localidad de Washington.

En todas las zonas los bomberos advirtieron que por los vientos los fuegos, incluso controlados, se reinician. Las autoridades reiteraron que rige alerta extrema por riesgo de incendios forestales. Los equipos de bomberos trabajan "apoyados por siete aviones hidrantes y seis helicópteros que no dejan de dar batalla al avance de las llamas", según detalló el gobernador Martín Llaryora, quien también agradeció el aporte de aeronaves y pilotos provenientes de la provincia de Buenos Aires, de Santia-

go del Estero y del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Ambulancias y un hospital móvil con todo el equipamiento se encuentran apostados para atender a vecinos y brigadistas.

El gobernador estuvo reunido con los intendentes de la zona más afectada de Punilla para coordinar acciones. Este mes, en Córdoba se estima que las hectáreas quemadas suman unas 40.000. En declaracionesa Mitre Córdoba, Llaryora abordó las especulaciones sobre posibles intencionalidades detrás de los incendios, como la construcción de complejos inmobiliarios o autopistas. Aclaró que en la provincia existe una ley de bosques que impide cambiar el uso del suelo tras un incendio: "Lo que está marcado comozonarojanocambiasuusode suelo con los incendios".

Desde la Jefatura de Gabinete de la Nación se emitió ayer un parte de la ayuda enviada a territorio cordobés por la crisis. Para Villa Berna, siete combatientes/técnicos y un coordinador, junto con 16 brigadistas de la Brigada Nacional NEA (Apóstoles); dos helicópteros y un avión hidrante, y un camión comando. Para Capilla del Monte, un avión hidrante; para Chancaní, estaban en camino 32 brigadistas de la Brigada Nacional Sur con vehículos y equipamiento, un avión hidrantey-hasta el sábado-un camión comando con personal. Además, el personal técnico del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) elabora y envia pronosticos especiales para incendios activos, que facilitan la planificación de las acciones en el terreno.

"Ante los incendios producidos en la provincia, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se comunicó con el gobernador Llaryora, poniendo a su disposición los recursos nacionales necesarios para hacer frente a la emergencia", añade el texto. Desde anteayer, los pobladores de Capilla del Monte, una de las zonas más afectadas, reclaman que el Gobierno declare la emergencia nacional por los impiadosos incendios.

# Cruces y peleas

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también usó sus redes sociales para indicar: "La provincia de Buenos Aires no permanece indiferente ante la dramática situación que está atravesando Córdoba por los incendios forestales. Nos comunicamos con el gobernador @MartinLlaryoray enviamos helicópteros y brigadistas para ayudar a combatir el fuego que tanto daño está causando, ante un gobierno nacional que decide mirar para otro lado. Aunque no nos sobren los recursos, siempre vamos a estar a disposición de Córdoba y de cada distrito que lo necesite, porque creemos que la solidaridad y el federalismo son los pilares sobre los que se construye nuestro país".

Inmediatamente, Francos le salió al cruce: "En lugar de administrar su provincia, el gobernador Kicillof se dedica a hacer política barata con los incendios que azotan a Córdoba. Miente, porque la Jefatura de Gabinete, a través del SNMF, se ocupa desde el primer momento de ayudar a combatir la catástrofe junto a la provincia, ya envió tres aviones hidrantes, dos helicópteros y más de 40 brigadistas, que están desde la semana pasada asistiendo donde más se los requiere". Reiteró también que viene conversando con Llaryora.

Más temprano, la expresidenta Cristina Kirchner había cuestionado al gobierno de Javier Milei porque "en el primer trimestre de 2024" la administración nacional "no ejecutó un solo peso de los fondos asignados a Manejo del Fuego". •

# Suman 51 los casos confirmados de viruela del mono

ENVILO. De ese total, la Capital diagnosticó 38; mayoría de varones

Las autoridades sanitarias nacionales actualizaron en 51 los casos de viruela símica detectados en el país desde mediados de julio, cuando se confirmó la primera infección en lo que va de este año y desde que se intensificó la vigilancia epidemiológica por la declaración de emergencia de salud pública internacional. El total de casos informados ayer son nueve más que los 42 reportados una semana antes.

"La curva epidemiológica muestra una persistencia en la detección de casos [desde mediados de julio] y hasta la semana actual", informó el Ministerio de Salud de la Nación sobre la situación local. Solo la ciudad de Buenos Aires incorporó positivos en esta actualización, de acuerdo con los datos del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al 14 de este mes.

Hasta el momento, las provincias notificaron 297 casos con síntomas que hacían sospechar de la infección en la consulta, comparado con los 234 conocidos una semana antes. Se confirmó el 17% de ellos, pero se desconoce cuántos se descartaron con las pruebas por laboratorio y cuántos todavía permanecen bajo estudio.

"El mayor número de notificaciones [por los casos con sospecha clínica y epidemiológica] se registró, hasta el momento, en la [primera semana de septiembre] con 81 casos reportados", se indica en el BEN. Ya entre el 8 y 14 de este mes, período que se actualizó ayer, "se registraron 61 notificaciones: un 25% inferior a la semana previa".

De los 51 confirmados hasta ahora, continúa la comunicación oficial, "el 75% (38 casos) se notificaron a partir de [la tercera semana de agosto]:10 correspondían a semanas previas, pero se notificaron luego de la alerta" que difundió Salud.

Por otra parte, se amplió el rango etario de las personas que contrajeron la infección: era de entre 20 y 49 años, edad que subió a los 56 años.

Son 50 varones y una mujer los casos confirmados; tres necesitaron internación en salas de cuidados generales. Nueve declararon haber vuelto de viaje (entre los destinos está Brasil) o haber tenido contacto reciente con viajeros al referir la posible vía de contagio. La transmisión ocurre a través del roce con las lesiones de la piel o la manipulación sin protección de elementos que pudieron estar expuestos (prendas, ropa de cama, toallas o utensilios).

"Con los datos disponibles hasta el momento, las poblaciones más afectadas son la de hombres que tienen sexo con hombres y el principal factor de riesgo es haber tenido relaciones sexuales con parejas nuevas, múltiples y ocasionales", informó Salud.

La mayoría de los casos, tanto positivos como sospechosos, se están identificando en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Las autoridades sanitarias de la Capital confirmaron 38, según los datos nacionales, mientras que las bonaerenses confirmaron seis.

# Fallo inédito: un hombre de 76 años adoptó a otro de 61

SALTA. Formalizó así el vínculo de décadas con el hijo de su esposa

#### **Evangelina Himitian** LA NACION

El pedido resultó tan singular que la jueza que intervino tuvo que preguntar varias veces si no había leído mal. "Efectivamente, así como se lee", le respondieron. Ana López, de 82 años, y Luis Gonzá-

lez, de 76, querían que él adoptara al hijo de ella, Pedro Ruiz, de 61. "Pero no hay ningún niño... ¿son todos adultos mayores?", indagó la magistrada.

Tenían sus razones. Cuando Pedro tenía 2 años, su madre empezóa convivir con Luis, y cuando cumplió los 10, se casaron. Sin embargo, Pedro tenía un padre biológico, que le dio el apellido y no mucho más, ya que no mantuvo vínculo con él; falleció en 1974. Para Pedro, que es carpintero y tiene dos hijos y un nieto, Luis siempre fue su padre. En el colegio, todos lo llamaban con el apellido González, aunque cuando tenía que completar un trámite era Ruiz.

A lo largo de la infancia de Pedro, tres veces la familia intentó la adopción. Sin embargo, las tres veces les explicaron que no se podía. El Código Civil anterior no lo permitia. Por eso, siempre lo sintieron como una deuda: hacer coincidir la identidad legal con la real. Nunca se les había ocurrido que, después de la aprobación del nuevo texto del Código Civil, en 2015, Luis podía adoptarlo, aunque ambos fueran ya adultos.

Fue así que, casi 60 años después haber trabado una relación de padre e hijo, decidieron acercarse a un juzgado y volver a preguntar si podían formalizar su vínculo. Para su sorpresa, la respuesta fue que sí. El viernes último, recibieron la notificación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 2 de Orán que indica que Pedro ya es hijo de Luis.

Todo ocurrió en esa ciudad de Salta, donde viven Ana, Luis y Pedro. Ana María Carriquiry es la jueza que autorizó la adopción. Ahora, Pedro tiene finalmente el apellido del hombre que lo crio. El fallo fue dado a conocer por la Justicia salteña modificando los nombres reales de los protagonistas para resguardar su privacidad. "Nos costó armar la adopción porque al principio hablábamos del niño y resulta que el niño tiene 61 años. Todos los que intervienen en esta adopción integran la tercera edad. No es solo que sean adultos, son adultos mayores. El adoptado ya es abuelo", detalló la jueza a LA NACION.

Cuando llegó el pedido, a través de un representante de la Defensoría de Pobres y Ausentes, la consulta sorprendió a los abogados y a los jueces, que debieron ponerse a revisar la jurisprudencia y la legislación para este caso tan atípico. Hasta donde chequearon, no había otro caso de adopción en la tercera edad. Y concluyeron que, según lo que establece el Código Civil y Comercial actual, las adopciones de personas mayores son posibles si existen pruebas de que el vínculo se trabó durante la infancia de quien va a ser adoptado: se llama adopción por integración.

# **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Constanza Bertolini** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar 1934-2024

# Adiós al crítico Frederic Jameson

La historia literaria, la filosofía, la música y el cine, el teatro de Bertolt Brecht, la arquitectura, la poesía y la política fueron algunas de las áreas de estudio del teórico, profesor y ensayista estadounidense Fredric Jameson, crítico de la categoría que articuló los debates del final del milenio pasado: la posmodernidad. Jameson murió anteayer, a los 90 años, en Durham, Carolina del Norte. Había nacido en abril de 1934 en Cleveland, Ohio. Se destacó como un influyente filósofo y crítico cultural.

# Volvió Klemm, a secas: renovado, con premios y nuevas muestras

REAPERTURA. Tras un año y medio cerradas, las salas de la fundación que lleva el nombre del excéntrico artista y conserva su colección están rediseñadas; los ganadores del certamen y una *Obra completa* 

### Mercedes Urquiza

PARA LA NACION

"Nosotros, junto a ustedes, somos verdaderamente una comunidad, y es lo que construimos en estas tres décadas", celebraba Fernando Ezpeleta, con la autenticidad que da la palabra espontánea, en la reapertura de las salas de Klemm, el viernes. Hablaba desde uno de los desniveles de la nueva arquitectura, acompañado por Valeria Fiterman—ambos, directores de la fundación que lleva el nombre del multifacético artista—y el equipo completo. Transmitían la alegría de quienes lograron su cometido.

En un atardecer primaveral y con ambiente festivo. Klemm (va no más Fundación Klemm ni FFJK para denominar el lugar) volvió a abrir las puertas que había cerrado en marzo del año pasado, con su espacio rediseñado, nueva identidad visual y webactualizada (algo para destacar, cuando no todas las instituciones culturales en nuestro país logran hacer esto al unísono). Presentóel 27º Premio Klemm 2023 con 61 obras seleccionadas, entregó las distinciones e inauguró la exposición Obra completa, de Mariana López, acreedora del primer premio en la edición 2022, a quien le llegabael momento de concretar su exposición individual, con la curaduría de Guadalupe Creche.

De pronto, la complejidad de la actualidad se esfumaba con el murmullo esperanzador de "la comunidad", diversa y multigeneracional, que disfrutaba del encuentro
tanto dentro de la flamante sede
como afuera, ahí donde empieza
la icónica calle Florida que tanta
andanza del mundo del arte tiene
en su haber.

La reforma estuvo liderada por dos expertos arquitectos del ámbito cultural: Daniel Becker y Fernando Brill. Tras un extenso diagnóstico, concentraron el proyecto en tres objetivos: "abrir la circularidad", que a su vez genera amplitud de las salas; generar unas gradas públicas, que no solo representan una "perforación o apertura de la mirada de todos los espacios", sino que, a la vez, son lugar de encuentro, reunión, ateneo, a modo de auditorio abierto y contemporáneo. Por último, modernizaron las "condiciones de habitabilidad con la renovación de climatización e iluminación para mejorar las condiciones expositivas". Más liviano por las materialidades de la reforma, amplio y luminoso, el nuevo Klemm no borra, sino que guarda el recuerdo del espacio que

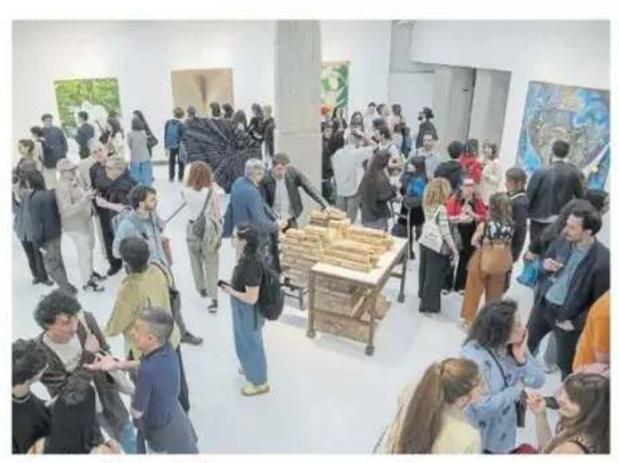

Campana de largada de una nueva etapa en Klemm

Klemm P. PIDAL/KLEMM

fue antes y aparece al recorrerlo. La renovación se vuelve integral con el cambio de identidad visual. y para esta tarea invitaron al diseñador gráfico y músico Agustín Ceretti, que trabajó junto a la diseñadora y editora de la casa, Manuela López Anaya, para llevar adelante el rediseño de la comunicación. Para la nueva identidad tomaron la gran decisión de sintetizar la marca como Klemm, a secas. No hay forma más clara y potente de nombrar un lugar que como lo identifica, recuerda y menciona usualmente el público. Y además, en este caso, a la fuerza de la tipográfica lo acompaña su sonoridad.

# El padre de la criatura

Federico Jorge Klemm nació en Checoslovaquia en 1942 y su familia se afincó en la Argentina en 1948. Fue un excéntrico total, artista, performer, amante de la ópera y coleccionista desde muy jovencito. Pasó por el mítico Instituto Di Tella y creó junto al crítico Carlos Espartaco El banquete telemático, una famosa serie de videos en los que trataban temas de arte y que se emitía la televisión abierta de los años 90, entre tantas cosas. "Queer antes del queer", destacan para describirlo desde la institución. Tuvo una galeriadearte consunombrey luego formalizó la fundación cuando corría 1995. Ahi ya estaban Fiterman y Ezpeleta. Abrió la colección al público (hoy cuenta con más de 760 obras, conjoyas nacionales e internacionales) y programas de exposiciones de artistas contemporáneos con entrada libre y gratuita. En 1997 nació el Premio Klemm a las Artes Visuales Contemporáneas, que se entrega ininterrumpidamente hasta hoy.

Desde 1998, la fundación cuenta

con la designación de la Academia Nacional de Bellas Artes como veedora, que comenzó a accionar a partir de la muerte de Klemm, en 2002, por voluntad testamentaria del propio Federico.

El proceso de actualización comenzó en 2015; un equipo de catalogación y conservación, a cargo de Cintia Mezza, lleva adelante el proyecto de puesta en valor en alianza con universidades nacionales.

Si una renovación implica revisar el recorrido, en este caso se evidencia una maquinaria que funciona y evoluciona, con cabezas atentas al clima de época, que se viene reuniendo con profesionales idóneos y diversos. ¡Chapeau Klemm!

# Ganadores y expositores

Bajando las escaleras, como siempre, se inauguró en el subsuelo la exposición de la 27<sup>a</sup> edición del Premio Klemm 2023, con 61 artistas seleccionados a través de una convocatoria que recibió 1060 postulaciones. El jurado está integrado por Raúl Flores, María Amalia García, Eva Grinstein, Graciela Haspery Sebastián Vidal Mackinson. Los anuncios fueron para Malena Pizani (primer premio), Juliana Iriart (segundo), y menciones a las obras de Carlos Sima y El Pelele. En conjunto, la muestra da un panorama de la diversidad de la escena, sus ideas y búsquedas.

En la histórica Sala Bonino, que conserva su estructura y diseño, abrió al mismo tiempo Obra completa, de Mariana López: una instalación pictórica que pone en juego trabajos de los últimos años. Singular retrospectiva para ser recorrida y observada desde un muelle de madera, que cambia el punto de vista del espectador. •

# Rumbo a una feria en el antiguo campanario de un paisaje piamontés

ARTE. Cuarenta argentinos que aman la naturaleza participan en la muestra Dalla Patagonia alle Langhe

María Paula Zacharías PARA LA NACION

Un conjunto de obras de más de cuarenta artistas argentinos que aman la naturaleza viajan hoy hacia el norte de Italia, para participar de la segunda edición de la muestra Dalla Patagonia alle Langhe, en el antiguo campanario de la plaza Castello de La Morra, ciudad piamontesa. La torre es del año 1700 y funciona como galería de arte, donde las obras se ubican en alféizares, descansos de escaleras y muros de ingreso. Desde lo alto de sus cinco pisos se ve el paisaje de las Langhe, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco. Dificil competirle en belleza. La inauguración de la exposición es el 5 de octubre y será el encuentro de creadores de todo el país que fueron selecciona-

La muestra es iniciativa de la galería Natural Bio Art Gallery, que tiene perfil ambientalista y casa en el barrio de Retiro, en Maipú 981. Esta segunda avanzada piamontesa tiene que ver con que la galerista Patricia González vive seis meses en Buenos Aires y seis, en las afueras de Milán. "Hicimos una reconversión para expandirnos hacia afuera. En primavera y en otoño es ideal esta zona, y en el resto de los meses, Buenos Aires", señala ella, que saca partido de su doble nacionalidad.

dos en una convocatoria abierta y

los argentinos residentes en Italia

invitados a sumarse.

"La muestra es parte de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, y es un desenlace orgánico de mucho trabajo en Buenos Aires, con el apoyo de nuestros grandes artistas, a los que gracias a diferentes convocatorias conocemos, y hacemos de cada muestra un gran trabajo en conjunto", dice. La cruzada es autogestiva, financiada entre la galería y los artistas. "Tuvimos muy buena recepción en toda la región, mucha visibilidad en la prensa local y apoyo del consulado de Milán y diferentes esferas diplomáticas, que se sintieron felices de esta iniciativa de trasladar por una temporada la galería con el título que une ambas culturas".

Entre los artistas viajeros están los muy reconocidos Karina El Azem, Nicola Costantino, Fernando Brizuela y Tomás De Benedit. A último minuto, se sumó Washington Cucurto. Los artistas no son solo patagónicos, como parecía indicar el nombre de la muestra, que es federal. Tampoco son solo celebridades. "Hay nombres consagrados, pero mi filosofía es que la jerarquía sea equilibrada. Los artistas son todos iguales para mí, más allá de ciertos homenajes; las obras hablan por ellos", sostiene la galerista. Se suman allá argentinos que viven en Europa, como Ernesto Arellano, que hace grandes esculturas en cerámica inspiradas en la estética animé y vive en Casale Monferrato desde antes de la pandemia. Lo mismo que la pintora Gery Ewens, acuarelista residente en Bra, y el fotógrafo Leandro Martino, que vive en el bosque y es dificil saber si está allá o acá.

"Llevo mucho textil, que es algo muy práctico, y realmente el lenguaje visual es importante", sigue González. Por ejemplo, viaja una cruz chacana de denim reciclado hecha de tres generaciones de mujeres, obra de María Perazzo. Está la obra de Florencia Martínez, activa artista argentina residente en Milán. También, la naturaleza virtuosa de Nadia Bellani, con su técnica de punteado. Hay otras técnicas: fotos de Ángeles Pereda, y joyería contemporánea de Horacio Inchausti. Amelia Gutiérrez, artista de Rio Negro, aporta fauna local en pinturas. Geraldine Penn suma piezas de cerámica ritual. Hay gran representación de artistas patagónicos, Tucumán, Pinamar y Entre Ríos, entre otros puntos del país.

"Esto es una aventura. Las obras viajan conmigo y una asistente—dice la galerista a punto de comenzar el viaje—. Todo sustentado con sangre, sudor y lágrimas... y esperamos que con muchas a legrías". •



Nicola Costantino, con sus flores, que viajan a Italia

GENTILEZA



# +INFORMACIÓN LOS MARTES

18:00

EL NOTICIERO
DE LN+

**CON EDUARDO FEINMANN** 



HORA 20 CON PABLO ROSSI



21:00

+NACIÓN CON LUIS MAJUL



22:00

EL DIARIO DE LEUCO

CON ALFREDO LEUCO



# SEGURIDAD

Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### LOS PASOS DE LA INVESTIGACIÓN

Tras el descubrimiento, la Justicia de San Isidro avanzó sobre la banda, oriunda de Uruguay

#### 6 de agosto

#### Un hallazgo fortuito Elempleado de un local gastronómico descubrió una varilla entre los adoquines de la calle Chacabuco al 400, a pocos metros del banco

#### 7 de agosto

# Descubren el túnel

Tras 12 horas, personal de la Municipalidad de San Isidro y de la policía bonaerense llegó a la parte más profunda de la excavación

# Ingeniería criminal | DENTRO DEL TÚNEL



FOTOS DE FABIÁN MARELLI

# Las entrañas de un golpe. Bolsas, ropa y anotaciones: rastros de los boqueteros

LA NACION se internó en el ducto de 155 metros de extensión bajo el suelo del casco histórico de San Isidro por el cual una banda intentó llegar hasta la bóveda del Banco Macro

# Gabriel Di Nicola

LA NACION

Todo lo que habían planificado durante un año y medio se derrumbó en cuestión de minutos. Debieron abandonar la "base de operaciones" muy rápido, antes de que llegara la policía. La audacia, el ingenio y el profesionalismo que desplegaron para hacer el túnel de 155 metros de largo y 4,35 de profundidad en pleno casco histórico de San Isídro para entrar en la bóveda de un banco yapoderarse de un botín millonario quedaron expuestos en los rastros dejados por la banda en el depósito que habían alquilado como punto de partida de su misión criminal.

Dejaron atrás ropa y nueve pares de calzado embarrados, bolsas de corralón repletas de tierra, tachos plásticos de 20 litros, platos, cubiertos, botellas de aceite de girasol, latas de atún y morrones listos para cocinar, colchones, herramientas y utensilios de cocina. Los boqueteros huyeron con lo puesto y una vez que creyeron estar a salvo, camino a Uruguay, descartaron sus teléfonos celulares en las aguas del Delta.

A 46 días del descubrimiento del conmocionante plan criminal, LA NACION se internó en el oscuro

túnel que comienza en Chacabuco 535/547, donde hasta hace unos pocos años funcionaba un taller mecánico, y llega hasta un palmo de metros de la sucursal del Banco Macro, en Chacabuco 444. Los "topos" alcanzaron a cavar cinco metros desde el cordón de la vereda hacia la entidad bancaria. Una obra de ingeniería aplicada al crimen.

Es difícil imaginar cómo los delincuentes pasaron tanto tiempo en ese lugar donde no se distingue el día de la noche, donde la sensación de asfixia y la atmósfera viciada son agobiantes y donde hay que desplazarse en cuclillas a partir del encofrado en madera que hicieron para evitar derrumbes.

"Desde que se descubrió el plan criminal los únicos que recorrieron todo el trayecto del túnel, desde la vereda del banco hasta el lugar elegido para comenzar a hacer las excavaciones, fueron buzos tácticos de la policia bonaerense. Hay lugares en los que se hace muy difícil transitar", dijo a LA NACION un calificado investigador que conoce al detalle el trabajo hecho por los boqueteros en este caso.

Los pedazos de madera que los ladrones utilizaron para hacer el encofrado llegaron cortados al depósito.

Llevaron de más. En la parte de la propiedad elegida para hacer de cocina todavía están los cortes que no fueron utilizados. También se pueden ver los borceguíes embarrados, abandonados a las apuradas, alguna muda de ropa y botellas de aceite de girasol a medio terminar.

En la madera utilizada para hacer el encofrado todavía se pueden leer anotaciones de los boqueteros. Algunas fueron escritas con carbón; otras, con tizas blancas: un "40" y una flecha que señala hacia la izquierda y otro "40", y una flecha en dirección al sector derecho, se pueden verpoco después de comenzar a recorrer el túnel, donde, ahora, el silencio atroz que reina en la profundidad solo se interrumpe por el sonido del tren cuando pasa por la estación San Isidro de la línea Mitre.

Las anotaciones que llamaron la atención de los primeros policias de la comisaría la de San Isidro que recorrieron el túnel fueron unas hechas con tizas blancas. Son seis flechas que marcan la dirección hacia el final del boquete acompañadas de tres signos \$, el objetivo final de los ladrones, al que no pudieron llegar por un hecho fortuito.

En un sector del depósito, la banda hizo un entretecho en el que fue-

#### 15 de agosto

#### Caen dos sospechosos

Alejandro Rosendo López y el uruguayo Alan Daniel Lorenzo Rodríguez se convirtieron en los dos primeros detenidos del caso

#### 19 de agosto

#### Un tercer detenido

Nicolás Carpani Romero, un uruguayo de 33 años, también fue detenido por su participación en la construcción del túnel

#### 20 de agosto

#### Misterioso crimen

Nicolás Cardozo Merladet, otro sospechoso, fue acribillado a balazos por falsos policías en la puerta de su casa, en Canelones, Uruguay

#### 4 de septiembre

#### Extradición concedida La Justicia de Uruguay autorizó la extradición a la Ar-

gentina de Nicolás C arpani Romero, quien llegaría a Buenos Aires en una semana

#### 11 de septiembre

#### Un cuarto preso

Peña, con antecedentes por robos y tráfico de estupefacientes, fue detenido en Uruguay

César Leonardo Cazenave

#### 20 de septiembre

#### Prisión preventiva

El juez de Garantías de San Isidro Ricardo Costa dictó la prisión preventiva de Alejandro Rosendo López, conocido como Johnny











# 1 El largo ducto

Contaba con un encofrado de madera, iluminación, cableado eléctrico y hasta una cañería para renovar el aire

#### 2 La base de operaciones Un local a una cuadra y media del banco, alquilado por la banda, servía como lugar de comida y descanso

# 3 Largas jornadas

En el local -que fue un taller mecánico- se turnaban para dormir en colchones

# 4 Herramientas

La banda adaptó bombas centrífugas para usar el taladro y usaba carros para trasladarse en el estrecho y oscuro túnel

# 6 El comienzo de todo

Junto a los tachos plásticos de 20 litros en los que movian la tierra, la escalera para bajar hacia el túnel de 155 metros ron encontrados colchones. Era una improvisada habitación donde los ladrones se turnaban para descansar mientras hacían la excavación.

"El hallazgo de una cocina que se alimentaba con gas de una garrafa, las botellas de aceite de girasol, una bolsa con morrones y las latas de atún, más los colchones que fueron encontrados, dan cuenta de que parte de la banda pasaba bastante tiempo en el depósito", sostuvo una fuente de la investigación.

Desde un primer momento, la planificación detrás de la audaz iniciativa de la banda de delincuentes no pasó inadvertida para los detectives policiales y judiciales que participan de la investigación: todo el trayecto del túnel tiene iluminación cálida con lámparas de bajo consumo. Con caños plásticos como los utilizados para hacer desagües pluviales, los "ingenieros criminales" fabricaron un mecanismo para "cambiar" el aire, un sistema que se conectaba a un tomacorriente

que estaba en "la superficie".

Por el momento hay cuatro detenidos en la investigación, a cargo de
la fiscal Carolina Asprella y del fiscal general adjunto Patricio Ferrari, equipo coordinado por el fiscal
general de San Isidro, John Broyad,

con la colaboración de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, conducida por el comisario mayor Javier Specia, y personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal.

Tres de ellos, Alan Daniel Lorenzo Rodríguez, Nicolás Carpani Romero y César Leonardo Cazenave Peña, son uruguayos y fueron detenidos al otro lado del Río de la Plata. El restante, Alejandro Israel Rosendo López, es argentino y tiene antecedentes por narcotráfico.

En las últimas horas, el juez de Garantías de San Isidro Ricardo Costa le dictó la prisión preventiva a López, conocido como Johnny. Se sospecha que habría sido el "lanchero" que cruzó a integrantes de la banda desde y hacia Uruguay.

"Destaco como características del hecho investigado la gran pluralidad de intervinientes que habrían participado en el suceso aquí investigado, la sofisticada logística empleada, la evidente disponibilidad de información, medios, recursos económicos y humanos conjugados para su perpetración", sostuvo el juez Costa al dictar la prisión preventiva de López por el delito de

robo en concurso real con daño en grado de tentativa. Además, el magistrado rechazó la solicitud de excarcelación extraordinaria presentada por la defensa de Johnny.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal y la Municipalidad de San Isidro y el Banco Macro –que en el expediente fueron aceptados como particulares damnificados—habían solicitado para López el procesamiento por "robo agravado por su comisión en un lugar poblado y en banda, en grado de tentativa".

La semana próxima, según pudo saber LA NACION de fuentes con acceso al expediente, podrían ser extraditados a la Argentina Carpani Romeroy Lorenzo, que, además de ladrón, es líder de la barra brava de Nacional, de Montevideo.

Otro supuesto integrante de la banda, Nicolás Cardozo Merladet, fue asesinado a quemarropa el 20 de agosto pasado en Canelones, Uruguay, 14 días después de que se frustrara el plan. Lo acribillaron en la puerta de su casa delincuentes que se hicieron pasar por policías y simularon un procedimiento.

La investigación continúa para intentar identificar a otros integrantes de la banda. Según los detectives, serían diez.

La investigación comenzó de forma fortuita cuando, el martes 6 de agosto pasado, cerca de las 8.45, Damián Otero, un exempleado de Berni, un local gastronómico situado en Chacabuco al 400, sintió un ruido extraño debajo de su camioneta. No lograba identificar qué era eso que daba golpes en el chasis. Corrió el vehículo unos metros y, al descender, descubrió que una varilla de hierro sobresalía de entre los adoquines. Se acercaron personal de la confitería y otros comerciantes. Nadie entendía qué era.

Como no podían sacar la varilla de entre los adoquines, los comerciantes la doblaron para que ningún conductor se la llevara por delante. Y le pidieron al personal de seguridad del banco que colocara un cono naranja para señalizar el lugar.

Un analista técnico revisó todas las alarmas y los sensores del banco y no encontró ninguna anomalía. Igualmente se comunicaron con personal de la comisaría 1º de San Isidro para "dar aviso de lo sucedido". A las 20, un patrullero de la policía bonaerense estacionó en Chacabuco al 400 para vigilar en forma preventiva las proximidades del banco: un día después descubrieron el oscuro túnel.

# Juicio por el arma "plantada" en el crimen de Lucas González

GATILLO FÁCIL. Un oficial de la Policía de la Ciudad está acusado de haber provisto una pistola de utilería para encubrir el homicidio

Continuará esta semana el juicio contra Facundo Torres, el oficial de la Policía de la Ciudad acusado de haber provisto a sus colegas el arma de utilería "plantada" en el baúl del VW Suran en el que fue baleado Lucas González, adolescente asesinado en noviembre de 2021 cuando salía de entrenar en las divisiones juveniles de fútbol de Barracas Central. Por el

conmocionante caso de "gatillo fácil" ya fueron condenados a prisión perpetua tres efectivos porteños y otros seis recibieron penas de entre cuatro y ocho años de cárcel.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 comenzó el debate el viernes pasado. La acusación está en manos del fiscal Sandro Abraldes. El oficial, que prestaba

servicio en la Comisaría Vecinal 4D, está acusado de los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas.

En la primera audiencia Torres se

negó a declarar ante los jueces Juan Ramos Padilla, Guillermo Friele y Sergio Paduczak. Esta semana declarará como testigo el policía condenado que durante el primer juicio declaró que se había "plantado" un arma en la escena.

En ese juicio quedó acreditado que la mañana del 17 de noviembre de 2021, el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva -quienes integraban la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la comuna 4 de la Policía de la Ciudad y circulaban en un automóvil Nissan Tiida sin identificación policial ni patente- interceptaron a Lucas González y a sus tres amigos Niven Huanca Garnica, Julián Alejandro Salas y Joaquín Zuñiga Gómez, cuando circulaban

en un auto por el barrio de Barracas.

Los efectivos bajaron del Nissan y les apuntaron, ante lo cual las víctimas intentaron esquivar la situación en la creencia de que eran víctimas de un asalto. Los tres policías de la brigada dispararon contra el Suran: uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, que debido a las heridas falleció en el Hospital El Cruce de Florencio Varela al día siguiente.

En el primer debate, uno de los integrantes de la Comisaría Vecinal 4D, Héctor Cuevas, aseguró haber visto cómo sus colegas "había plantado" el arma de juguete dentro del auto en el que iban las víctimas, como para justificar el tiroteo.

Según los fiscales, tras el hecho Torres fue con Issasi hasta la seccional para buscar el arma falsa.

# Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

BARROETAVEÑA de MI-TRE, Lila, 22-9-2024. - Su hija Flavia Errea, sus nietos Tomás y Eve, Mauro y Mica y Sol la despiden con amor y ruegan una oración en su memoría.

BARROETAVEÑA de MI-TRE, Lila, 22-9-2024. - Sus hermanos Enrique y Nelly. Gloria y Patricia, sus sobrinos Fernando, Luciana y Maru, Matías y Mary, Pili y Agus, Gime y Dolo, Marina y Santi la despiden con amor y ruegan una oración en su memoria.

BARROETAVEÑA de MI-TRE, Lila Teresita, q.e.p.d. -El Consorcio Vicente López 1857 participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

BARTALINI, Clementina, q.e.p.d. - Laboratorios Raffo acompaña con profundo pesar a la familia Daniele en este doloroso momento. Quienes integran la empresa expresan sus más sentidas condolencias por esta pérdida familiar.

BRESA, Mario. - Los directores y todo el equipo de Ballero, Luc y Asoc. acompañan a su hija Mechi y familia con mucho cariño.

CONTAL, Mónica. - Vicente Massot y Aurora Ramos Taboada la despiden con mucho cariño y acompañan a sus hijas en este momento.

CORTÉS CONDE, Roberto. -Su hijo Oscar y Fabiana Titó, sus nietos Joaquin y Javier Cortés Conde Titó lo despiden con mucho cariño y el mejor de los recuerdos.

CORTÉS CONDE, Roberto. -Sus hermanas Gladys y Julia recordarán siempre a quien fuera un ejemplo de vida.

CORTES CONDE, Roberto. q.e.p.d. - Inés Weinberg de Roca lo despide con tristeza y especial afecto.

CORTÉS CONDE, Roberto, q.e.p.d. - El Circulo de Armas participa con dolor el fallecimiento de su socio y pide oraciones en su memoria.

CORTÉS CONDE, Roberto. -Oscar Miguel y Maria Larrambebere junto a sus hijos Ramiro y Juan Ignacio y Solana, acompañan a su familia y a sus hermanas Gladys y Julia en su dolor.

CORTÉS CONDE, Roberto, -Eugenio Aramburu despide a su querido amigo con mucho dolor.

CORTES CONDE, Roberto, q.e.p.d. - Javier Ortiz Batalla y Flia. despiden a Roberto y acompañan con dolor a su familia. A quien fue el más destacado historiador económico de nuestro país, el padre de su historia económica moderna. Un intelectual dotado de gran agudeza v una cultura universal que le consiguió reconocimiento internacional. Fue además un maestro preocupado por las futuras generaciones de historiadores. La república por la que tanto bregó, va a extrañar a un académico de su talla.

CORTÉS CONDE, Roberto. -Editorial Edhasa se despide con profundo pesar de Roberto Cortés Conde, admirable persona y brillante académico. Acompañamos a su familia en este momento de dolor.

CORTÉS CONDE, Roberto, q.e.p.d. - Silvia Titó, Eliseo Outes, hijos y nietos lo despedimos con dolor. Abrazamos a Beba, Oscar, Fabiana, Joaquín, Javier y a todos los Cortés Conde con mucho cariño.

CÓRTES CONDE, Roberto, q.e.p.d. - La Academia Nacional de la Historia participa el fallecimiento de su distinguido académico de número y ex presidente Dr. Roberto Cortés Conde, y acompaña a su familia en esta circunstancia.

FILLOL, Tomás R., q.e.p.d. -Elena y Adrián Hope e hijos acompañan con cariño a Salvador y familia en este triste momento.

FORBICE, Mario Daniel, capitán de fragata, I.M., VGM (RE), q.e.p.d., falleció 23 de septiembre de 2024. - Sus compañeros y amigos de las promociones 102 y 60 de la Escuela Naval Militar lo despiden con profundo dolor, acompañan a la familia en su pérdida y ruegan una oración por su eterno descanso.

GANDOLFI de PEREZ, Elsa Haydee. - El consorcio de propietarios Figueroa Alcorta 3073 acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.

GARCÍA SANTILLÁN, Raúl Ernesto, q.e.p.d., falleció el 22-9-2024. - Su hermana Carmencita García Santillán, sus sobrinos Rodriguez Saavedra, Verónica, su ahijada Mariana, Aldo, Martin y Pablo; nietos y bisnietos lo despiden con mucho amor, agradeciendo su bondad y ejemplo de vida.

GARCÍA SANTILLÁN, Raúl, q.e.p.d. - Luis E. Camps; sus hijos Tomás y Matilde García Santillán, Luis G. y Elena Mentasti, Celina y Daniel Ichazo y Sofia v Pablo Prassolo, nietos v bisnietos lo despiden con dolor y agradecen oraciones en su memoria.

GARCÍA SANTILLÁN, Raúl. -Maria Santamarina y Liliana Armesto lo despiden con mucho cariño.

GARCIA SANTILLÁN, Raúl E., q.e.p.d. - Adrián e Irene Tabanera de Pérès y familia, despiden al querido Raúl con mucha tristeza y acompañan a Matilde y sus hermanos con mucho cariño.

GARCÍA SANTILLÁN, Raúl Ernesto, q.e.p.d. - Pablo Laphitzondo, Estela y sus hijas acompañan a Alfredo, Chuchu y Bauti con todo cariño.

GUIRALDES, Miguel Ricardo, Dr. - Con profundo pesar acompañamos en el dolor a la querida esposa, hijos y nietos del Dr. Miguel Ricardo Guiraldes. Maria Corti y familia.

IRURIETA de BERESIARTU, Ana, q.e.p.d. - Kevin Thomson, la Dra. Stella Lancuba y sus hijos Marcos, Ignacio y Ailen (a.) acompañan con el sentimiento a sus hijos y familia. Rezan una oración por su estimada vecina.

ISSO, Antonio, ministro de Ira., q.e.p.d., falleció el 17-9-2024. - Sus colegas del Servicio Exterior de la Nación, promoción XI La Gloriosa, lo despi-

IUSKOFF, Olga. - En este momento acompañamos a Tamara. Tus amigos Omar y San-

den con mucho cariño.

KSAIRI, Luis, q.e.p.d., falleció el 23-9-2024. - Tu hermano Jorge, tu cuñada Ana Maria Chaij, tus sobrinos Christian, José María y María Florencia y tus sobrinos nietos Juan Cruz, Malena, Thiago y Lola te despedimos con todo nuestro cariño y amor. Partió hacia la casa del Señor nuestro guerido Tito. Sus recuerdos perdurarán en nuestros corazones. Rogamos una oración para su eterno descanso.

KSAIRI, Luis, Dr., q.e.p.d., falleció el 23-9-2024. - Argos Seguros y D.O.T.A. S.A. participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

KSAIRI, Luis, q.e.p.d. - La Dra. Hebe Patricia Elias Attala y el corazón de Miguel Angel Gambardella participan su fallecimiento, acompañan a la familia, especialmente a Fernanda en este momento de dolor y ruegan una oración en su memoria.

KSAIRI, Luis, q.e.p.d. - Sus amigos de la Manda Judicial: Hebe, Valeria, Martin y Guillermo acompañan a Fernanda y su familia y ruegan una oración en su memoria.

KSAIRI, Luis. - Familia Zoughout expresa su profunda tristeza y acompaña a Mirta, sus hijos Carla, Fernanda, Lucho, Mariano, Lionel, Maia, a su hermano Jorge, a sus nietos, sobrinos, y toda la familia, en la partida de su querido amigo Tito, quien siempre permanecerá en sus corazones. Elevamos una oración para que su alma descanse en paz y su memoria perdure KSAIRI, Luis. - Carlos Nanni y familia, despiden a Luis, acompañando a toda su familia en este momento de tanto dolor.

LARRAMENDI, Ernesto Hanse, comandante general. - Milagros Patrizi (a.) con sus hijos Giulia y Pietro Cabutti (as.), y con Máximo y Chichita Intaglietta (as.), acompañamos a Ernesto y toda su familia, con oraciones en su querida memoria.

MEDINA, Aníbal, Tcnel. (R.), q.e.p.d., La Rioja, 23-9-2024. -La Promoción 99 CMN participa su fallecimiento.

MIGUEL, Alberto, q.e.p.d., 22-9-2024. - Su primos Ricardo y Lelé Martelli, sus hijos y nietos despiden con amor al Mono y acompañan a Diego y Beto y sus familias.

MIGUEL, Alberto, q.e.p.d. -Beby Golpe, hijos y nietos despiden a Alberto padre con inmenso cariño, abrazando fuerte a todos los Miguel,

MIGUEL, Alberto, q.e.p.d. -Jorge Solá y María Elena Sitler, hijos y nietos despiden a Alberto y acompañan a sus hijos con todo cariño.

OLIVERA, Clara, - Angie Oria junto a Felipe Menéndez y sus hijos Ramón, César y Santos, despiden a Clari con inmenso dolor y acompañan a Alicia, Constancio y sus hijos, rogando una oración por su eterno descanso en paz.

PINTOS, Sebastián Esteban, q.e.p.d., 23-9-2024. - Querido Sebas, tu recuerdo vivirá por siempre en quienes te conocimos. ¡Eres eterno! Adiós querido compañero del policlinico, te vamos a extrañar. Dr. Gustavo Sandoval, y todo el

RABINOVICH, Alberto. - Con profundo pesar, hemos recibido la noticia de su fallecimiento, pilar fundamental en el rubro textil, contribuyendo con su vísión, liderazgo y dedicación a dar valor a la industria argentina. Su legado permanecerá no solo en las empresas que construyó, sino también en las personas que tuvimos el privilegio de trabajar junto a él. Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y colaboradores en este dificil momento. Pedro Niebieski, Saul Niebieski, Roberto Niebieski, Textil Rio Grande S.A y sus colaboradores.

RABINOVICH, Alberto. q.e.p.d. - El consejo de administración de la Fundación Pro Tejer lamenta el fallecimiento de su socio fundador el Ing. Alberto Rabinovich y acompaña a Daniela, Gustavo y a toda su familia en este dificil momento. Nuestro querido Alberto será recordado como un incansable industrial que trabajó aportando su compromiso e ideas a favor del crecimiento, el desarrollo y la generación de empleo en la industria textil argentina. Su memoria siempre estará presente en nuestro trabajo cotidiano, en las ideas por las que luchamos y en la producción de las fábricas textiles de todo el país. Hoy despedimos con mucha tristeza a una gran persona, pero estamos orgullosos de haber transitado juntos un camino de valores compartidos.

RUIBAL, Raúl, q.e.p.d. - AA-DEJA, Asociación Argentina de Juguetes y Afines, sus directivos y asociados, desean llegar a familiares del Sr. Raúl Ruibal, fallecido el 19 de septiembre, su más profunda pena por el fallecimiento del colega y digno representante del sector.

SACCHI, Carlos Humberto (Pinocho), q.e.p.d., 17-9-2024. - Su mujer Malena Mujica; sus hijos Florencia, Rosario, Magdalena, Ernesto y Soledad, sus hijos políticos, sus nietos Thomas, Oliver, Agostina y Sofia y su bisnieta Donatella lo despiden con inmensa tristeza.

Recordatorios

TEMPONE, Luis, q.e.p.d. -Siempre en nuestros corazones. Su hijo Antonio y Flia. lo recuerdan y piden oraciones.

www.lanacion.com.ar/funebres

# OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

A TREINTA AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL. La presencia de instituciones fuertes es necesaria para alcanzar los logros pensados para nuestra época, que requieren la continuidad del diálogo

# Los acuerdos, como fundantes de políticas de Estado

Alberto Manuel y Tomás Alberto García Lema

-PARA LA NACION-

euniones, debates, actos académicos y políticos, que se vienen realizando en diversos ámbitos del país, con otros programados hasta fin de 2024, demuestran que existe gran interés por celebrar el 30º aniversario de la reforma constitucional de 1994. La circunstancia inusual, en los últimos 40 años de democracia. de que haya accedido a la presidencia un dirigente político sin mayorías en ninguna de las dos cámaras del Congreso, así como que carezca del gobierno en las 24 jurisdicciones, provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha dotado de especial interés al funcionamiento de nuestro sistema institucional, tanto en nuestro país como en el exterior.

Además, se lo ha revalorizado, comofruto de diálogos y consensos políticos y sociales, gestados durante casi una década, desde 1986, cuando Alfonsín dio a conocer su proyecto de reforma constitucional por dictámenes del Consejo para la Consolidación de la Democracia, que fue admitido como base de discusión, aunque muy modificado y completado, por el justicialismo renovador (fuerza que surgió del análisis crítico y la actualización conceptual a raíz de la derrota de la ortodoxia en 1983). También, porque esos diálogos y acuerdos se fueron extendiendo a otras fuerzas políticas -además de empresarialesy sociales-y culminaron luego de 90 días de sesiones de la Convención Constituyente (mucho menos del tiempo que llevó la sanción de la Ley Bases), en un texto final aprobado y jurado por unanimidad de sus integrantes.

La reforma de 1994 cumplió sin dudas con el primero de los grandes fines propuestos: la consolidación de la democracia frente a la amenaza entonces aún existente de asonadas militares. Luego de su sanción no existieron otras asonadas. La renovación de las presidencias y de las cámaras del Congreso se hizo con normalidad, excepto en el caso de la renuncia del presidente De la Rúa, producto de la crisis económica de la convertibilidad (entre el peso y el dólar) y su falta de predisposición para designar un jefe de Gabinete consensuado con el justicialismo triunfador de las elecciones de mitad de mandato en 2001, posibilidad que ofrecía la reforma. Además, en los últimos 30 años no hubo propuestas de reforma constitucional, salvo un tímido intento de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que no prosperó.

El régimen presidencialista no asimiló la figura del jefe de Gabinetede Ministros, aunque la utilizaron



los presidentes para superar crisis internas de sus partidos. En su origen intentó ser impedimento de presidencias con vocaciones autoritarias, y sigue siendo un medio útil para lograr coaliciones de gobierno o para afianzar acuerdos parlamentarios. Las reformas del Congreso lo transformaron en el órgano central del sistema. El Poder Judicial sufrió dificultades en la creación y el afianzamiento del Consejo de la Magistratura: sus falencias y las demoras en los acuerdos a las ternas y propuestas de jueces debilitaron a ese poder. En cambio, al establecer la reforma de 1994 la mayoría de dos tercios en el Senado para el acuerdo de designación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, obliga a elegir a las personas más idóneas.

En cuanto al desarrollo económico y social, la reforma de 1994 fue modificación parcial de la Constitución de 1853/60: no podían alterarse sus primeros 35 artículos, que contienen las básicas libertades individuales y económicas. De allí que se mantuviera su contenido "liberal" en cuanto a la iniciativa económica-, y la reforma lo amplió al prever "la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos...", en el nuevo artículo 42, al prever la defensa de consumidoresyusuarios. Asimismo, reprodujo la cláusula central de Alberdi, "del progreso", que enunciaba los prinLa Argentina tiene firmados unos 50 tratados de garantía de inversiones extranjeras con naciones que comprenden países americanos, europeos, de Asia

cipales fines de la Constitución histórica.

En línea con la anterior, la cuarta idea fuerza de la reforma postula la inserción del país en el mundo disponiendo la jerarquía superior de los tratados sobre las leyes. La Argentina tiene firmados unos 50 tratados de garantía de inversiones extranjeras con naciones que comprenden países americanos, europeos y los principales de Asia. Se perfeccionó así el mandato del artículo 27 de la Constitución histórica. En aras del desarrollo de índole federal se autorizó a las provincias y regiones a celebrar convenios internacionales con conocimiento del Congreso nacional.

La mayor inserción del país en el mundo dio lugar a incluir la integración con otros países y asociaciones por tratados de ese tipo, e inspiró otorgar a Declaraciones y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos jerarquía constitucional, de gran avance en las últimas décadas, por leyes complementarias y múltiples fallos que los han aplicado. Las garantías de habeas corpus, amparo y habeas data aseguran la protección de esos derechos en los artículos 41 a 43 CN, y de los medios de comunicación ("no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística").

Estos tratados han completado normas -como el inciso 23 del artículo 75 CN- que protegen a ciertos sectores especialmente vulnerables, impidiendo discriminaciones inaceptables. El rol de la mujer surge claro de esa norma, y de los tratados indicados, para participar de las principales instituciones de la Nación, como en la Corte Suprema de Justicia. De allí que corresponda a una mujer el reemplazo de la vacante de la jueza Highton de Nolasco, aplicando el principio constitucional de que cuando se alcanza el reconocimiento mínimo de un determinado derecho no cabe retroceder en su aplicación, siendo inconstitucional hacerlo (así lo han reconocido el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y numerosas entidades privadas, sociales y de juezas).

Asimismo, cabe impulsar el desarrollo humano sobre bases federales –para revertir el excesivo unitarismo económico resultante de deformaciones de la Constitución de 1853/60– afirmado en la cláusu-

la del "nuevo progreso" (artículo 75 inciso 19 CN), actualizando aquella a necesidades del mundo del siglo XXI, que ya entrevió la reforma de 1994, en las materias allí enunciadas, y por el crecimiento armónico del territorio, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones por ley iniciada por el Senado (por ejemplo, asignado beneficios como los establecidos en la Ley Bases), y por las provincias que deben desarrollarlas según el artículo 124 CN. Estas directrices ya tienen éxitos apreciables en provincias y regiones, a partir de la propiedad de sus recursos naturales asignada por la reforma de 1994, como la minería en el NOA y su derrame futuro; mientras que las regiones centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), el NOE y la patagónica deben continuar en sus esfuerzos para que la producción del país se recupere de un ajuste económico necesario, sin ser desmedido.

Finalmente, no hay que olvidar que la presencia de instituciones fuertes es necesaria para las políticas de Estado que la reforma de 1994 dejó programadas para nuestra época, fundadas en la continuidad de diálogos y acuerdos, y que nuestros acreedores miran no solo los esfuerzos presentes, sino cómo tales políticas serán instrumentos para el desarrollo humano durante varias décadas, que instituye la Constitución en su reforma de 1994. •

# LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Qué querrán los radicales hacer con su partido

La desorientación signa hoy a la mayoría de los afiliados al centenario partido, potenciada por la aún inexplicable jefatura de Martín Lousteau

a vida de los partidos políticos es desde hace tiempo, con contadas excepciones, una mentira, una farsa indisimulable entre cientos de sellos vacíos de contenido y torrente sanguíneo, y sin otra existencia real que la de quienes les dan un nombre ante la Justicia Electoral. O de algún figurón o figurona que prevalece de esa anomia.

Unadelaspocasagrupacionesque mantienen la tradición de legalidad, sometiéndose regularmente al ordenamiento que regla a los partidos políticos, es la Unión Cívica Radical (UCR). Eso está en el ADN de su constitución desde fines del siglo XIX, pero la agrupación se halla, sin embargo, tan carcomida por desencuentros internos que ni siquiera puede decirse al cabo de más de 130 años que está fracturada en dos partes enfrentadas. Para decirlo con todas las letras, la UCR está fragmentada en múltiples líneas internas, con límites imprecisos y afiliados perplejos por lo que sucede. Muchos han echado a un canasto el carnet de afiliación; otros se preguntan cuándo lo harán.

Con todo lo grave que es ese cuadro, resulta aún más potenciado por la jefatura inexplicable del senador Martín Lousteau, presidente del comité nacional, lugar que antes ocuparon en tiempos modernos Crisólogo Larralde, Arturo Frondizi, Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín. Mal podría haberse pensado que ese cargo podía llegar a ser cubierto por un exministro de Economía de Cristina Kirchnery personaje sin antecedentes partidarios, pero con fisonomía personal ajena al estilo que definió a la UCR por larguísimas décadas.

Se sueñan tantas utopías a fin de superar la persistencia de situaciones críticas de esta hondura que no sería de extrañar que en algún momento se proponga al Congreso de la Nación que declare a los partidos políticos en estado de asamblea. Cabría dictar, a renglón seguido, las normas y los procedimientos para la reconstitución de ellos a partir de base cero. No pocos estarán en incapacidad para cumplir ese objetivo. Hoy nadie cree realmente que las listas de afiliados a los partidos respondan a una realidad viva constatable, sino al congelamiento de situaciones pretéritas y a violaciones constantes de lo dispuesto por las leyes electorales sobre su funcionamiento y financiación.

Por su actualidad, pasan en particular a un primer plano los desaguisados internos por los que atraviesa el radicalismo. La suma nefasta de Lousteau y Facundo Manes ha conspirado, según la apreciación de un respetado intelectual del radicalismo como Jesús Rodríguez, para que la mesa directiva de la convención nacional quebrante reglas estatutarias del partido y este exponga la merma habida en su institucionalidad. Ha suspendido a cuatro diputados nacionales por haber votado contra la ley de recomposición jubilatoria impulsada en principio por el partido. Además, ha elevado los antecedentes de los cuatro imputados al tribunal de ética interno. Los afec-

tados han sido, en realidad, cuatro de los cinco diputados que entraron en ese punto en rebeldía: Mariano Campero, de Tucumán; Martín Arjol, de Misiones; Pablo Cervi, de Neuquén, y Luis Picot, de Córdoba. La mesa de la convención dejó al margen de aquella decisión a José Federico Tournier, que integra el bloque radical, pero pertenece a Encuentro Liberal, agrupamiento correntino aliado al gobernador Gustavo Valdés. En rigor, debieron haber esperado a que el tema fuera resuelto por el plenario de la convención nacional, al que corresponde la facultad de actuar en asuntos de esa naturaleza. Por si eso hubiera sido poco, el jefe del bloque de diputados nacionales, Rodrigo de

En su estado actual, debería producirse un infortunio inesperado para impedir que el radicalismo termine el año próximo sin haberse despojado de un liderazgo cuestionado por voces cada vez más fuertes en el partido

Que la UCR quede sin expresar una posición clara respecto de una controversia de gravedad inaudita en el más alto tribunal del país habrá sido un hecho imposible de olvidar para jóvenes y viejos radicales

Loredo, recordó a Lousteau y compañía – entre otros, a Gastón Manes, hermano de Facundo y presidente de la convención– que la precedencia en la opinión sobre el hecho en controversia correspondía a los pares de los sancionados en el Congreso. Y la mayoría de los pares de bloque se negó a sancionarlos, claramente asistidos a la distancia por la opinión de algunos gobernadores, como el mendocino Alfredo Cornejo

y el correntino Valdés.

Protagonistas de aquella manifestación de carácter generalizado en la
Cámara fueron 28 diputados nacionales –20 de Pro–, en lo que fue una
cuestión de conciencia por el riesgo
de que la recomposición jubilatoria
dejara sin la debida sustentación financiera a la política de déficit cero,
única verdaderamente definitoria
de la política del gobierno de Javier
Milei. Esta encuentra en Proy la UCR

sentimientos aprobatorios más o menos abiertos o implícitos.

A breve plazo podrá experimentarse con qué espíritu sigue la masa de afiliados radicales cuestiones como las que se debaten: el domingo 6 de octubre se votará por nuevas autoridades en el importante distrito de Buenos Aires, baluarte histórico de la UCR, aunque de fuerzas debilitadas allí en las últimas décadas. Se dirimirá el control del comité provincial bonaerense entre el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández, alineado con el presidente saliente, Maximiliano Abad -discípulo político del exsenador Ernesto Sanz-y el diputado provincial Pablo Dominichini, sostenido por Federico Storani y el grupo Manes-Daniel Angelici-Emiliano Yacobitti, estos dos últimos con dominio en la órbita capitalina. El resultado de la inminente contienda permitirá avizorar consiguientemente qué habrá de esperarse de la renovación de las autoridades nacionales partidarias, a principios de 2025.

En el estado actual del radicalismo debería producirse un infortunio inesperado para impedir que la UCR termine el año próximo sin haberse despojado de un liderazgo cuestionado por voces cada vez más fuertes en el partido. Al encumbramiento de Lousteau contribuyó en su momento el anterior presidente de la UCR, Gerardo Morales, afectado por un proceso de desorientación personal que se originó en hechos de notoriedad pública.

No se sabe cuál es el grado de recuperación de Morales y si está en sus planes regresar a la actividad política. Aun sin su participación, Yacobitti, Angelici, Manes y Lousteau se han bastado para profundizar el desconcierto radical. Lo han hecho de formas diversas. Una ha sido alentar por momentos las gestiones del juez Ricardo Lorenzetti para entronizar en la Corte al juez Ariel Lijo; otra, eludir definiciones en un tema que no puede sino ser tratado con transparencia.

Que el radicalismo quede sin expresar una posición clara respecto de una controversia de gravedad inaudita en el historial del más alto tribunal del país por aspectos referidos a la idoneidad y ejemplaridad de un candidato a integrarlo habrá sido un hecho imposible de olvidar para jóvenes y viejos radicales. Entre fenómenos de esta índole, la UCR va abriendo así los prolegómenos para la renovación en un año más del liderazgo partidario. Como pocas veces ha sucedido, los gobernadores del partido-cinco en total-seguramente gravitarán para airear al partido y dotarlo de un nuevo elenco de dirección partidaria. Ejercerían de tal modo los derechos que devienen de un control territorial significativo. A partir de aquí, pues, comenzaremos a saber qué quieren los afiliados radicales respecto del destino de la UCR en el orden nacional de 2026 en adelante y del papel que propenda a asumir en las elecciones presidenciales de 2027.

# DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar

Tiene mucha razón el Santo

#### Escuchar

Padre en pedir que recemos por él. Sobre todo para que mediante esos rezos Dios lo ilumine para unir a todos los argentinos en sus participaciones y que no solo se concentre en las versiones acercadas por sus amigos visitantes, los que le transmiten una visión sesgada de la realidad. Tal vez decida no venir a visitarnos nunca, pero sería bueno que al menos, antes de transmitir sus pensamientos, supiera también escuchar otras versiones de la realidad antes de aseverar hechos no verificados. Recordemos que al fin y al cabo es la verdad la que siempre triunfa, no el "marketing" de aquellos que pontifican y fueron cómplices en multiplicar inmoralmente día a día la indigencia en nuestra sufrida Argentina. Mauricio Maurette

DNI13.380.744

### Debate por la pobreza

A todos nos interpela el crecimiento durante décadas de los índices de pobreza en nuestro país. Es hora de encarar un debate serio sobre el tema para revertir tan penosa tendencia que lleva años. Los países exitosos promueven la generación de riqueza y empleo privado como motores de la mejora del bienestar de sus habitantes dentro de una macroeconomía ordenada. Todas las opiniones constructivas deben ser consideradas y, dado que el Papa ha vertido las suyas generando cierto revuelo, es un buen momento para sentar en una mesa a representantes del Gobierno, la Iglesia, sindicatos, empresarios, para consensuar una política de Estado sin chicanas ni preconceptos. Las críticas para la tribuna no suman. Y ya aprendimos que soluciones mágicas no hay. Décadas de promesas incumplidas lo avalan.

Guillermo Paniego DNI 11.451.145

# Disparate

Tengo mucha bronca y decepción con respecto al papa Francisco, al que desgraciadamente me sale decirle Bergoglio, pues creo que aún no se dio cuenta de que él nos representa a todos, más allá de las diversas formas de pensar. Que hable del gas pimienta sin estar al tanto de la situación en la que ocurrió el hecho me parece un disparate. En todo caso que diga que no lleven a los niños a las manifestaciones. Leticia Giffoni

DNI 5.078.266

#### Sistema electoral Un cambio profundo se producirá cuando la Cá-

mara de Diputados transforme en ley la sanción que el Senado de la Nación ha efectuado sobre el sistema electoral de la República Argentina. Hay que tener en cuenta la urgencia de dicha sanción, ya que el año próximo habrá elecciones y en dos meses esta ley puede nacer o morir; durante dicho año electoral ningún cambio podrá ser realizado. El compromiso cívico le dará el poder a cada ciudadano, que mediante una lapicera marcando un papel con una cruz podrá ejercer su voluntad y señalar en quién vuelca su preferencia, esperando que dicha elección sea producto de las mejores propuestas y de la trayectoria de cada oferente que integre la boleta única de papel. Que nadie trate entonces de que esto sea para el servicio de un sector político que, mediante la manipulación cubierta o solapada de dichas boletas, no represente la voluntad del electorado. En la Argentina grande, quienes iniciaron la construcción de una gran nación que arrancó entre 1853 y 1960, cuando hizo falta un sistema electoral que abarcara a todos, el presidente Luis Sáenz Peña impulsó la ley de sufragio obligatorio y secreto. Fue en ese entonces cuando un grupo de amigos del ministro del Interior, Indalecio Gómez, lo fueron a visitar con la preocupación de lo que aquel cambio representaría. La pérdida en parte del poder. El presidente, a través de su ministro, les respondió: "Si la misma significa que fortalece la República, yo soy amigo de ella". José María García Arecha

Exsenador de la Nación (M. C.)

# En la Red

FACEBOOK

Cortes de luz en verano. El Gobierno prepara un plan de contingencia con interrupciones programadas y un plus por altos consumos



"Durante tantos años fueron destruyendo todo que en algún momento va a pasar, esté el gobierno que esté"

Mónica Ojeda

"Exijan a las empresas poner en condiciones los servicios que nos cobran como si estuvieran en el primer mundo" Carlos Edgardo Díaz

OPINIÓN | 31 LA NACION | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

### Una Corte alienada

En comentarios reproducidos por la nacion, los ministros Rosatti y Lorenzetti se refirieron al exceso de trabajo que soporta la Corte Suprema y que ahoga al tribunal. Antes de culpar a los otros poderes por el exceso de litigiosidad -como lo hace Lorenzetti-, apelo a nuestras investigaciones que concluyen que, antes que nada, es la misma Corte la primera y principal responsable de su propia alienación. Desde que comenzó este desmadre, hace décadas, nunca el alto tribunal encaró un proceso serio para encuadrar y reducir al límite constitucional lo que puede atender y, en ocasiones, hizo lo contrario (es que, en el fondo, más casos implican más poder). Con igual organización institucional, en los EE.UU. su Corte Suprema solo resuelve un centenar de casos al año (y ya se quejan de que son pocos). En el caso de Lorenzetti, a su pedido preparamos un plan de reingeniería con las soluciones que necesitaba, pero tomó solo algunas de ellas para su propio lucimiento (como la Oficina de Prensa de la Corte, las conferencias iudiciales, el formulario para el recurso extraordinario y otras), cajoneando el resto de las soluciones de fondo. Lo cierto es que la Argentina ha perdido su Corte Suprema hace mucho tiempo; ha dejado de ser un tribunal en el que sus integrantes son los que resuelven personalmente los casos, para convertirse en un "organismo de supervisión" de lo que hacen, con encomiable esfuerzo, los cientos y cientos de colaboradores -ghost writers los califiqué alguna vez-, pero que no conforman el modelo de la Constitución.

Horacio M. Lynch lynchhoracio@yahoo.com

# **Jubilaciones**

Nadie piensa que los jubilados están bien pagos. Es más, sabemos que es todo lo contrario y que sería un gran paso poder darles un aumento. Ahora, decir despectivamente que negarles un aumento de tres kilos de carne o 13.000 pesos por mes es una ruindad, ya que eso no incide en el presupuesto, es mentirle a la sociedad. Ese aumento para siete millones de jubilados por trece meses son nada menos que un billón ciento ochenta y tres mil millones de pesos por año. No parece poca plata.

Ernesto H. Perasso DNI 7.731.904

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

**CLAVES AMERICANAS** 

# Armas, el debate que se ignora

Andrés Oppenheimer

PARA LA NACION-

MIAMI a reacción general de los medios estadounidenses tras el la aparente intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump en su campo de golf de Palm Beach fue lamentable. Hubo miles de artículos sobre posibles fallas de seguridad -lo cual está bien-, pero muy pocos sobre la alarmante proliferación de fusiles de guerra que llegan fácilmente a las manos de potenciales asesinos. El sospechoso, identificado como Ryan W. Routh, de 58 años, tenía antecedentes penales por posesión ilegal de un fusil automático y estaba escondido detrás de los arbustos con un fusil de asalto estilo AK-47 a casi 500 metros de donde Trump estaba jugando al golf.

Hacía pocas semanas, el 13 de julio, otro agresor con un fusil de asalto estilo AR había disparado ocho tiros desde un tejado hacia Trumpen Butler, Pensilvania. Este tipo de rifles de asalto, que estuvieron prohibidos en Estados Unidos entre 1994 y 2004, se han convertido en el arma preferida de los asesinos políticos y tiroteos en masa en el país. Y las ventas de estas armas de guerra se han disparado en años recientes. Según los expertos, las ventas de armas en general, y de rifles semiautomáticos en particular, aumentaron por la creciente polarización política, los temores por la seguridad personal durante la pandemia de Covid-19 y el miedo a los cada vez más frecuentes tiroteos masivos.

Según la National Shooting Sports Foundation (NSSF), un grupo que apoya las ventas de estas armas de asalto, hay más de 24,4 millones de rifles AR-15 y AK en manos de civiles en EE.UU. Aunque las ventas de armas de asalto

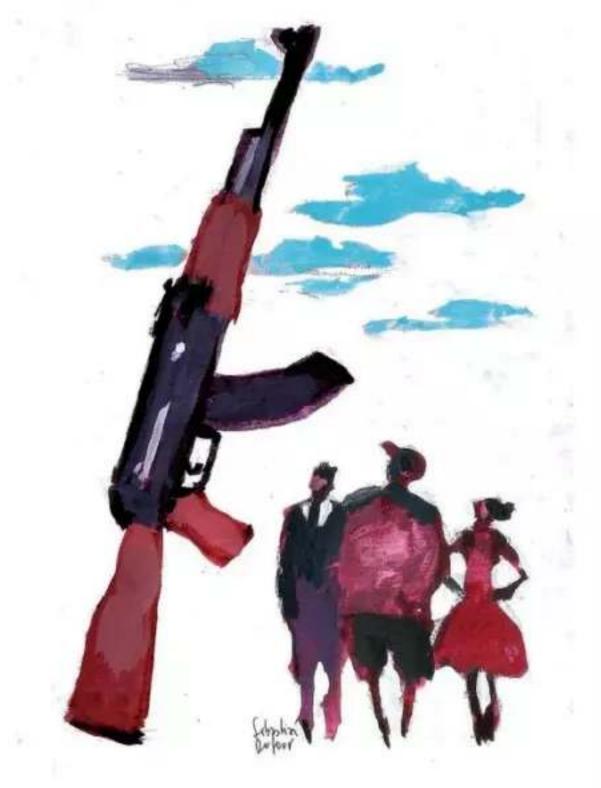

han disminuido un poco después de llegar a un pico histórico durante la pandemia, se han disparado en las últimas dos décadas. Everytown for Gun Safety, una organización que aboga por mayores controles a este tipo de armas, dice que entre 2015y2022lostiroteos masivos con armas de asalto resultaron en más del doble de muertes y dejaron 23 veces más heridos que los ataques con armas menos sofisticadas. Ha habido al menos 2373 tiroteos ma-

sivos en EE.UU. solo en los últimos 4 años, según el grupo de investigación Gun Violence Archive. Y, sin embargo, los medios hablan muy pocode los rifles semiautomáticos, incluso tras los recientes atentados contra Trump. El uso de armas de asalto se ha convertido en la nueva normalidad en EE.UU.

La Asociación Nacional del Rifle, el lobby de las armas y el Partido Republicano de Trump han convencido a muchos con el dudoso

argumento de que el uso de fusiles semiautomáticos está protegido por la segunda enmienda de la Constitución. Sin embargo, la Constitución de EE.UU. proclama "el derecho del pueblo a poseer y portar armas", perono el derecho a poseer un arma nuclear o una bazuca. La Constitución se refería a las armas de fuego manuales, y no a los fusiles semiautomáticos y automáticos, que ni siquiera existían cuando fue redactada, en 1787. "Existe el mito de que los estadounidenses son excepcionalmente violentos, pero eso no es cierto", dice Garen J. Wintemute, director del Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia de la Universidad de California.

Otros países industrializados ricos tienen tasas más altas de asaltos y robos, me dijo Wintemute. "En lo que somos únicos es en nuestra tasa deviolencia letal. Esto se debe a que tenemos más acceso a lasarmasdefuegoquenadie". El argumento del lobby de las armas de que los estadounidenses necesitan estas armas de asalto para cazar es igualmente ridículo. ¿Realmente se necesita un rifle que se recarga solo para matar una paloma o un ciervo? Los rifles tradicionales son mucho más adecuados para la cacería ética, porque obligan a los cazadores a realizar disparos limpios y precisos.

Es hora de que los medios se centren en el papel de las armas de asalto en los tiroteos masivos y la violencia política, y de que los votantes elijan a candidatos que apoyen el restablecimiento de la prohibición de las armas de asalto que existió entre 1994 y 2004. Puede que esa prohíbición no detenga a los violentos, pero ayudaría a salvar muchas vidas. •

# EL REGRESO DEL LABORISMO

# Desafíos relevantes en la política exterior británica

Roberto García Moritán

PARA LA NACION-

a vuelta del laborismo al 10 de Downing Street lo encuentra con un horizonte de desafios relevantes en materia de política exterior. El secretario del Foreign Office, David Lammy, lo ha puesto en evidencia al señalar que uno de los propósitos del primer ministro Keir Stamer se orienta a redescubrir el lugar del Reino Unido en el mundo bajo el concepto de que "hay que enfrentarlo tal como es, y no como nos gustaría que fuera". Ese enfoque, definido como de realismo progresista, parecería desplazar la nostalgia posimperial del Global Britain que intentaron recrear los gobiernos conservadores de los últimos catorce años. También podría representar un reconocimiento de que es hora de dar vuelta la página y cerrar cuestiones pendientes de la era colonial.

La designación de David Lammy al frente de la diplomacia británica podría facilitar ese objetivo al haber destacado que el origen de sus antepasados, esclavos de Guyana, influiría en su gestión. Algunas de las primeras manifestaciones parecerían reflejar esa percepción. Un ejemplo ha sido el nombra-

miento de Jonathan Powell (exjefe de Gabinete de Tony Blair) como negociador ante Mauricio y Estados Unidos (que arrienda Diego García como base militar) sobre la soberanía de las Islas Chagos, que los gobiernos anteriores rechazaron pese a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia y mandatos específicos de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

son las próximas negociaciones de Londres con España y la Unión Europea sobre la libre circulación de bienes y personas con Gibraltar. El secretario Lammy parece reconocer que un acuerdo con ese alcance solo se podría lograr con el consentimiento de Madrid, que en virtud del Brexit mantendría el derecho de veto sobre los términos de un arreglo definitivo. Como mínimo subyace que se abre un diálogo bilateral sobre la soberanía del Peñón, aunque la palabra soberanía no se encuentre formalmente en los documentos ni se formulen comentarios públicos al respecto.

Estas aproximaciones diplomáticas permiten interpretar la deci-

sión del laborismo de empezar a desentrañar herencias del pasado Imperio Británico. En la lista se encuentran las colonias británicas del Caribe (Anguilla, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos y Monserrat) que en una nota común dirigida a David Lammy han solicitado que se impulse el postergado proceso de descolonización reclamado por la resolución 1514 (XV) de la Otro caso en el mismo sentido Asamblea General de las Naciones Unidas. Esa misma aspiración tendrian Santa Elena y Pitcairn, que integran la lista de los 17 territorios no autónomos a ser descolonizados por la ONU.

De iniciar el Foreign Office una etapa de estas características, la gestión de Lammy estaría combinando el realismo del canciller George Brown del gobierno de Harold Wilson y el idealismo ético de Robin Cook, durante el mandato de Tony Blair. Con ambos laboristas, la cuestión Malvinas mostróorientación. Con el primero se acordó el Memorándum de 1968, en el cual solo faltaba fijar fecha para la transferencia de los archipiélagos a la soberanía de la Argentina. Con

el segundo, se abrió una etapa que posibilitó el ingreso de ciudadanos argentinos a las islas.

Sobre esa base es hora de que Londres se avenga a retomar el diálogo con Buenos Aires para identificar juntos una agenda en cuestiones prácticas del Atlántico Sur, como podría ser la creación de un área de libre circulación de personas entre los archipiélagos en disputa y el territorio continental argentino, siguiendo, en lo que corresponda, el ejemplo del espacio Schengen. También para empezar a diseñar un ámbito de relevancia económica y comercial.

Enunescenariointernacionalen proceso de transición y con retos geopolíticos sensibles, la diplomacia debería estimular visiones prácticas y realistas. También imaginativas, acorde con las características del siglo XXI. Es de esperar que la nueva administración en Downing Street y la mayor comprensión del secretario David Lammy sobre los problemas generados por el colonialismo sirvan para promover un ciclo de mayor virtuosismo diplomático entre la Argentina y el Reino Unido.

# LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (C1285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envío al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

# Rafael Alberti, un exilio revisitado

Diana Fernández Irusta

-LA NACION-

ada época tiene sus demonios. Y las palabras para exorcizarlos. Las primeras décadas del siglo XX fueron pródigas en uno y otro sentido; en lo que hace a la Argentina y España, durante la década del 20 asistieron al surgimiento de algunas de sus voces literarias más destacadas y a un intercambio cultural que la Guerra Civil profundizaría.

Los ecos de aquel tiempo vuelven una y otra vez. Por estos días me tocó descubrir El otro río, documental que Alicia Ovando-magíster en Comunicación Audiovisual por la UCA y licenciada en Comunicación

Social por la UNR- realizó hace unos años y que hoy está disponible en Vimeo. El documental aborda el exilio argentino del poeta Rafael Alberti junto a su mujer, María Teresa León, y lo hace con un punto de partida muy especial. En las primeras escenas el cantante y compositor rosarino Enrique Llopis comenta que conoció la obra de Alberti a comienzos de los años setenta. cuando era estudiante, y abrió por primera vez el libro Baladas y canciones del Paraná: un autor español, una nostalgia indefinible, paisajes familiares, cercanos. Llopis musicalizó algunos de esos poemas, sin

saber todavía que, en los años noventa, compartiría un recital con un Alberti ya nonagenario.

Llopis se convierte, así, en narrador y testigo de la historia que irá desgranando el documental. Su poderosa voz de cantautor va hilando imágenes, documentos históricos, cronologías y, cada tanto, les hace espacio a grabaciones donde el mismo Rafael Alberti recita algunos de sus poemas o rememora ciertos sucesos de su vida.

Los estudios sobre migraciones coinciden: si en nuestro país hubo migraciones exitosas, esas fueron la italiana y la española. ¿El dato de su éxito? Su absoluta, arraigada, indudable asimilación. En lo que hace al exilio de los republicanos españoles, aunque la llegada de intelectuales que huían de la dictadura franquista tuvo en la Argentina menor impacto que en México (el país de la región que más refugiados recibió), El otro río nos recuerda la huella dejada por muchos de ellos.

Siempre de la mano de Alberti, el documental pone el acento en la importancia de editores como Gonzalo Losada, o el encuentro de las figuras del exilio español con el ascendente mundo de la cinematografía argentina. Por caso, Luis Saslavsky, director inseparable de la época de oro del cine nacional (los años 30 y 40, cuando surgen las grandes divas, un star system criollo y el sueño de un vigorosocine de estudios): María Teresa León adaptará Les plus beaux yeux du monde, de Jean Sarment, base del guion de la exitosa película de Saslavsky Los ojos más lindos del mundo, Junto con Alberti, María

Añoranza y, a la vez, capacidad para establecer lazos; dolor y también simpatía, encanto

Teresa escribió, también para Saslavsky, el guion de La dama duende, película en cuyo equipo técnico había unos cuantos exiliados españoles (entre ellos, el escenógrafo Gori Muñoz), y que le valió al realizador

cinco Premios Cóndor de Plata en 1946... pero que sería prohibida en España. Otro momento clave: la visita que Alberti, el laudista Paco Aguilary el pianista Donato Colacelli realizaron a Manuel de Falla en su casa de Alta Gracia, para hacerle escuchar la cantata Invitación a un viaje sonoro.

Añoranza y, a la vez, capacidad para establecer lazos con la tierra de acogida; dolor por lo que se dejó y, al mismo tiempo, simpatía, encanto, sociabilidad. Alicia Ovando entreteje testimonios y recuerdos de las familias que tuvieron contacto con Alberti y León; reconstruye el itinerario de la pareja a lo largo de los 24 años que estuvo en la Argentina: Córdoba, Buenos Aires, a veces el Tigre; luego, San Pedro y el Paraná, ese otro río que a Rafael –en cuya voz se escucha el sabor del habla del sur de España- lo llevaba a Cádiz y al río Guadalete, y le haría escribir Baladas y canciones del Paraná, "la única obra que un poeta de la Generación del 27 dedicó integramente al paisaje americano", nos recuerda el documental. •

# Cara cortada

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto María José Rodríguez Murguiondo

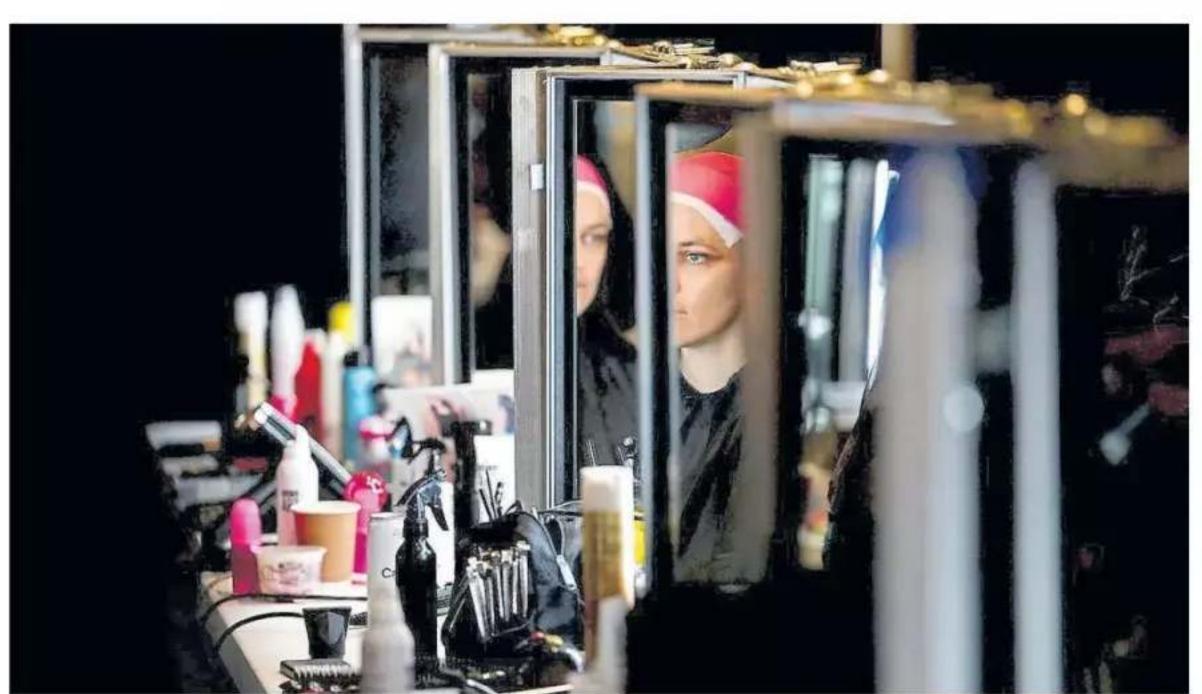

L'spejos fracturados, dispuestos para poder apreciar todos los án $oldsymbol{\Gamma}$ gulos, en este caso de un rostro. Abajo, dispuestos sobre la mesa, los elementos necesarios para cambiar esa imagen que se observa a sí misma frente a los cristales. La mujer está seria, todavía a cara lavada, como preparándose para la transformación que se le avecina. Multiplicados por dos, sus perfiles poco a poco se irán convirtiendo para lo que

requiera la ocasión. Es la London Fashion Week, que este año cumple su 40° aniversario, y como siempre las marcas de ropa más prestigiosas presentan sus creaciones. Este rostro pertenece a una de las tantas modelos que desfilan atuendos para prestigiar esas marcas. Son hombres y mujeres que con sus cuerpos y rostros realzan vanguardistas diseños. Esa tarea está ella por acometer en este momento: maquillar esa cara cortada para convertirla en un todo digno de exhíbición.

# CATALEJO

Más azul que verde

### Constanza Bertolini

Una vez, mi padre se puso literario y escribió una novela: Mis dos ojos no ven igual. A mí me encantó la ocurrencia, aunque no supe exactamente a qué se refería (es verdad, debería leer su libro). Pero no es la historia en sí la que me hace recordarlo esta vez, sino el título, que alude a dispares "formas de ver". Me viene a la mente esto a partir de un ejercicio viral sobre la capacidad de distinguir colores que publicó la semana pasada The Guardian.

Al parecer, ya no solo la evidencia científica es que hombres y mujeres tenemos distinta habilidad para discriminar tonalidades (nosotras somos mejores con colores, ellos son mejores percibiendo movimientos). Ahora un neurocientífico que advirtió que veía el verde y el azul de formadiferente que su esposa (curiosamente, oftalmóloga) diseñó un sitio interactivo que ha recibido más de 1,5 millones de visitas. Y todo empezócon una discusión por una manta.

El caso es que cualquiera puede ponerse a prueba en https://ismy. blue. Allí, deberá responder ante diferentes pantallas a la pregunta ¿Tu azul es mi azul? y obtendrá el veredicto. En mi caso, dice, tengo el límite en el tono 175, un 59% más azul que la población. Lo que quiere decir que para mí turquesa es verde. A esta altura, toda una revelación. •



En marcha La Triple Corona de polo abre la acción con el Abierto de Hurlingham > P.3

Caos El DT Martínez sigue, pero no tiene respaldo; Boca castigó a Chiquito Romero con dos partidos > P.2

Edición de hoy a cargo de Francisco Schiavo y Christian Leblebidjian www.lanacion.com/deportes ★ @DeportesLN Facebook.com/Indeportes

■ deportes@lanacion.com.ar





Francisco Comesaña, en GEBA, durante la entrevista con LA NACION; "Siento que hice un cambio grande desde la madurez", asegura

# Cómodo entre los grandes

Francisco Comesaña sorprendió en el mundo del tenis con sus actuaciones en Wimbledon y el US Open y ahora busca sostener el nivel en los desafíos mayores; "No me sentí lejos de mis rivales", dice el marplatense

# Sebastián Torok

LA NACION

Fue un sábado. Agustín Comesaña volvió a su casa, en el sur de Mar del Plata, después de jugar al pádel, entró en el garaje y vio a Francisco, uno de sus hijos, junto con uno de sus mejores amigos del colegio Gutenberg empuñando paletas playeras, dibujando garabatos en el aire. Habian armado una suerte de canchita de tenis con dos banquetas y un palo de escoba.

-¿Qué hacen, chicos?

-Me voy a jugar al tenis, pa. Me invitó Fran (los Comesaña vivían a pocas cuadras del Edison Lawn Tenis, el club creado por Horacio Zeballos padre; "Fran" era Francisco Arán, que ya iba a esa escuelita desde hacía un tiempo).

-Bueno, bárbaro. Vamos que los lle-

Agustín subió a los chicos en el auto, acomodó unas prendas de ropa en el baúl (se dedicaba -se dedicaal rubro textil) y fueron al club. Los "Fran", de seis años, entraron rápido

en la cancha l y empezaron a imitar lo que les decían los profesores. Los padres, mientras, seguían lo que ocurría desde la terraza. El chico Perojugó en un club, ¿no?". "No, no; "nuevo", Francisco Comesaña, hacia casi todo en forma natural y coordinada. Zeballos (p.) le tiraba pelotitas y él respondía; una y otra vez, de un lado y del otro. En un momento, el papá del actual número 1 del mundo en dobles giró hacia los padres y preguntó: "¿Los familiares del chico de camperita naranja están acá?". "Sí, soyelpapá", respondió Agustín. "¿En qué club juega el nene?", se interesó.

"No...en ninguno". Zeballos insistió: "¿Estamos hablando del mismo nene, del que tiene campera naranja? por primera vez tiene una raquetita en la mano". Zeballos miró de nuevo al papá de Comesaña desconfiado, creyendo que le mentía.

Desde aquel sábado, el tenis se convirtió en la gran pasión del actual número 102 (87° en mayo), un jugador que llegó a julio pasado con cincotítulos en Challengers, pero sin experiencia en ATP v. sin embargo, se destapó ganando sus primeros

partidos en la elite directamente en Grand Slams: dos en Wimbledon y dos en el US Open. También jugó al fútbol, Francisco (en el club San Isidro); pero a los nueve años, después de que le pegaran una patada que lo hizo temblar, dejó. No quería que nada obstaculizara su vínculo con el tenis.

"Me crie en Punta Mogotes. Mis viejos (Agustín y Adela) siempre fabricaron ropa; hoy de nieve, antes de surf. Me encantó la competencia del tenis y avancé bastante rápido", asegura. Continúa en la página 2

# POLIDEPORTIVO » TENIS Y FÚTBOL

# "Siento que hice un cambio grande desde la madurez"

Comesaña empezó a jugar en el club de los Zeballos, en Mar del Plata; una carrera ascendente con picos en los Grand Slams



Comesaña, en su hábitat; a los 9 años decidió dejar el fútbol para evitar lesiones

SANTIAGO OROZ

# Viene de tapa

Y el relato continúa: "Pasaba muchísimas horas en el frontón del club, del Edison. Horacio padre nos daba una libretita en la que decía la cantidad de golpes que había que hacer: 200 drives, 200 reveses, 100 voleas de drive, 100 de revés... Empecé a competir en los torneos internos, pasé a los regionales. Si bien cada vez que perdía era un escándalo, porque lloraba, gritaba, rompía todo... megustaba seguir jugando", le cuenta Comesaña a LA NACION, con la sonrisa amplia y genuina que lo sueleacompañary marca el termómetro de su ánimo.

Hoy, a los 23 años, está disfrutando de un sueño que alimentó desde chico: "En la primaria, después de tercer grado, me cambié de colegio porqueera doble escolaridady salir tarde no me servía para el tenis. En el colegio nuevo, el Sagrada Familia, cerca del puerto, salía al mediodía, mi mamá me esperaba con la comida, comía en la camioneta y de ahí me iba al club a entrenar. Y los fines de semana iba desde temprano al club y ya me quedaba hasta tarde. A los 9 años dejé de jugar al fútbol. Estábamos entrenando, me pegaron una patada muy fuerte, salí renqueando y, así de chico, le dije a mi mamá: 'Hasta acá llegué'. No me servía salir lastimado y que me doliera para jugar al tenis, que era lo que más me gustaba hacer".

El "Tiburón", como le gusta que lo apoden ahora ya que "reúne un poco de todo" (sus origenes en la ciudad balnearia y el apodo de Aldosivi, club del que es hincha), fue incorporando horas de ensayos. A los diez años tuvo una curiosa reacción frente a la TV que serviría de

presagio: vio el recordado spot de un partido benéfico en el que Roger Federery Rafael Nadal se tentaban de la risa repitiendo la letra una y otra vez; ingenuamente, le llamó la atención que el español hablara en inglés y se los comentó a los padres. "Sí, Fran, ese es el idioma universal", le respondió papá Agustín. "¿En serio? Entonces quiero empezara estudiar inglés", retrucó Francisco. A los pocos días lo inscribieron en un instituto de idioma.

"Arranqué de chiquito a estudiar inglés. Quise hacerlo porque sabía que era fundamental y veía a los tenistas hablándolo cuando les hacían notas. En el colegio era aplicadoy prestaba atención porque no me gustaba sentarme a leer; escuchabayno perdía tiempo. Además, tenía muchas ausencias por el tenis y si encima me iba mal y tenía que estudiar... era menos tiempo para ir al club. Mi familia incentivó que hiciéramos deportes, pero sin obligarnos. Mi hermano (Valentín) pasó por varios deportes, pero ningunoloapasionóy se dedica al arte, a bailar, a cantar", relata Comesaña, en la academia del entrenador Sebastián Gutiérrez, en GEBA, grupo de trabajo al que se unió desde hace un año y medio y que lo potenció (allí también seentrenan Sebastián Báez, Solana Sierra y Bautista Torres, entre otros).

A los trece años, en febrero de 2014, totalmente involucrado en el tenis, fue alcanzapelotas en la serie de Copa Davis en la que Italia venció 3-1 a la Argentina en el Patinódromo marplatense. Fue en 2017, con 16 años (todavía en edad de junior), cuando dio un paso fundamental en su búsqueda de ser tenista profesional: se mudó a la Ciudad de Buenos Aires para vivir en el Cenard y empezó a competir en profesionales, en los (ex) Futures.

Claroque la pandemia interrumpió su evolución. "En 2020 jugué hasta marzo, pero se cortó y nos tuvimos que ir todos del Cenard. Dejé de entrenar con el Toto Cerúndolo y volví a Mar del Plata. Si bien vivimos momentos complicados, en casa teníamos un minigimnasio en el que pude seguir entrenando fuerte en lo físico", rememora Comesaña. Cuando se empezaron a abrir las fronteras se sumó al viaje por Francia que habían planificado Seba Báez y Gutiérrez para jugar partidos y entrenarse. En septiembre volvió a jugar oficialmente (en un Future en la República Checa), pero se lesionó en la muñeca derechay no pudo regresar a la competencia hasta marzo de 2021. Hoy celebra haber jugado un puñado de ATP en el año y hasta el cuadro principal de dos Grand Slams, pero no siempre fue así; su desarrollo en el profesionalismo tuvo obstáculos y experiencias tragicómicas que lo hacen valorar más el presente.

En agosto de 2019 jugó un torneo en Irpin, que después sería una de las ciudades de Ucrania asediadas por los rusos en su intento por rodear Kiev desde que estalló la invasión desde el Kremlin en 2022. "Fuimos con Andy Dellatorre (como entrenador). En esa misma gira fuimos a Ystad, en Suecia. Son lugares en medio de la nada, que mueren a las seis de la tarde. En Ystad nos alojamos en una casa compartida: teníamos la habitación y pasaba un tren al lado; pegado, pegado... A las 6-7 de la mañana se sacudía toda

la habitación", sonríe Comesaña.

De todos modos, Comesaña pocas veces sintió tanto temor como en agosto de 2021, cuando cruzó caminando la frontera desde Serbia a Rumania (junto con su buen compañero de ruta, Mariano Navone, actual 42°). "Jugamos un torneo en Serbia, un auto nos dejó en la frontera, hicimos migraciones, agarramos la valija, caminamos 200 metros, estaba la frontera de Rumania. hicimos migraciones... pero hubo un problema -relata-. Mis firmas del pasaporte y del documento no eran iguales y mi foto era de 2012, de cuando tenía once años. Me decían que no era igual, que no era yo. Me hacen firmar una hoja en blanco y tampoco coincidía con la del documento. En el pasaporte estaba la firma de mi mamá. Cuando hacen la comparación de las firmas eran todas distintas. Un policía me hacía señas como que iba a quedar preso. Peroahí me salvó Navone, que saltó y dijo: 'Cuando sos menor de edad en Argentina firmantus padres'. Recién ahí dijeron 'OK' y pasamos".

Las anécdotas difieren con lo que está viviendo ahora. Haber jugado en Wimbledon (y llegar a la tercera rueda eliminando, entre otros, al ruso Andrey Rublev) fue un deleite. "Tuve un ratito para sentarme, mirar a mi alrededor y decir: 'Mirá dónde estoy'. Pero no pude emocionarme mucho porque estoy trabajandoen sentirme parte de ese lugar yquiero estar muchos años ahí", dice. Y confiesa: "Nunca había jugado en césped. Recién la semana anterior había pisado una cancha así por primera vez, en Eastbourne. Me pareció divertido; no fui pensando en que no podía jugar. Lo tomé como un desafío. Perdí en la primera ronda de la qualy pero me sirvió para aprender a moverme, ya que era muy distinto. Llegué a Wimbledon sintiéndome bien. Estaba entrenando cuando se hizo el sorteo del cuadro y me salió Rublev. Me puse nervioso. Pero esa semana, estar en una casa con Guti y todo el equipo, me sirvió; hizo que todo fuera más dinámico. Contra Rublev nos pusieron en el estadio 2 y gané un partidazo (6-4, 5-7, 6-2 y 7-6 [7-5])".

Quienes rodean a Comesaña aseguran que se caracteriza por ser muy alegre, con una expresión simpática. "En un momento de mi vida la sonrisa se me borró, pero desde hace un año y medio, aproximadamente, recuperéesa alegría que me hace jugar mejor al tenis y volví a disfrutar más allá de que muchas veces sufrimos en la cancha y no es lindo perder", argumenta el marplatense que, desde el lunes próximo, será uno de los máximos favoritos en el Challenger 75 de Buenos Aires, en el Racket Club.

Todavía necesita sumar puntos que le permitan garantizarse el ingreso en Australia 2025. Pero encara el proceso bien cimentado. "Miro hacia atrás, me miro ahora y siento que hice un cambio grande desde la madurez. Aprendía expresarme sobre lo que me pasa dentro y fuera de la cancha. Antes no tenía un lugar para sentarme a charlar cosas más profundas, como ahora; era la pelotita de tenis y nada más. Y muchos partidos seganan charlando de cosas personales", explica Comesaña, que comenzó la temporada siendo 124°."; Qué quiero ahora? Jugar los Masters 1000, los Grand Slams, los ATP... seguir jugando al teniscomo ahora, disfrutando, sonriendo adentro de la cancha. Habrá que bancarse los momentos difíciles. Me gustaron los desafios grandes y me quedé con ganas de jugar mucho más a este nivel". •

# Boca castigó a Romero: no atajará por dos partidos

Fue por la pelea con un hincha; por ahora, sigue el DT Diego Martínez

Parte de la incertidumbre en Boca se terminó cuando el DT Diego Martínez se puso ayer al frente de la práctica, la primera después de la derrota con River por 1-0, el sábado pasado, en la Bombonera, y el escándalo del arquero Sergio Romero con un hincha con el que se insultó cara a cara en la platea. Como había anticipado LA NACION, el entrenador continuará en su cargo sin que eso suponga un abierto respaldo a su trabajo. A su vez, el club sancionó a "Chiquito" con una suspensión de dos partidos.

Todo indica -Boca se moverá a partir de este momento hora a hora- que Martínez dirigirá el partido contra Belgrano, el sábado próximo, en Córdoba, El DT conversó ayer con el Consejo de Fútbol y trazó algunas líneas de trabajo para el corto plazo. El ciclo está terminado. Ambas partes lo saben. Pero no hay un reemplazante claro a la vista. Y nadie quiere terminar el ciclo justo después de una derrota con River. Eso sí, una derrota con Belgrano precipitaría los tiempos. Sobre todo porque las críticas ya le pegan directamente al presidente Juan Román Riquelme.

Según pudo reconstruir LA NA-CION, Martínez no habló con el plantel sobre su futuro ni de la reunión con los dirigentes. Todo le apuntó a un repaso del partido con River y a la planificación para el partido en Córdoba (descomprime un poco la situación que no haya un encuentro inmediato en la Bombonera).

En caso de confirmarse la salida de Martínez, los primeros nombres que surgieron para reemplazarlo fueron los de Cristian "Kily" González, de buena campaña en Unión y excompañero de Riquelme en Boca, y Fernando Gago, actualmente en Chivas, de México, cuya desvinculación no sería sencilla. Aunque el convencimiento no es total por ninguno.

La otra cuestión que Boca resolvió fue la sanción para "Chiquito" Romero, que se insultó cara a cara con un hincha una vez consumada la derrota contra River. El arquero había bajado los escalones del túnel que lleva a los jugadores al vestuario local, pero volvió sobre sus pasos, regresó a la cancha y fue directo a increpar al simpatizante. Tuvo que ser separado por algunos compañeros. Luego, el futbolista se disculpó por sus acciones.

"Quiero ofrecerles disculpas a los hinchas de Boca por lo que se dio en el final. No pude pensar cuando el muchacho me puteó y se me fue la cabeza, pero nadie sale a perder un partido", manifestó Romero.

El futbolista se perderá el partido contra Belgrano y Argentinos o Gimnasia, por la Copa Argentina (dependiendo de la fecha del encuentro). • LA NACION | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# POLIDEPORTIVO » FÚTBOL Y POLO

# River llega con un buen envión para la Libertadores

Tras el 1-1 en Chile, hoy, a las 21.30, por los 4<sup>∞</sup> de final, jugará con Colo Colo

River sigue concentrado en su gran objetivo: la Copa Libertadores. Tras el triunfo en el superclásico por 1-0, que además agudizó la crisis de Boca, el Millonario buscará hoy, a las 21.30, en el Monumental, ante Colo Colo, la clasificación para las semifinales. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo igualó 1-1 en Chile y pasará a la siguiente rueda con un triunfo. En caso de empate habrá definición por penales.

Fue una semana en la que todo le salió redondo a River. La igualdad en Santiago dejó la serie abierta para la definición en Núñez. Además, reservó a varios de los titulares en el partido con Boca y, como si eso fuera poco, se llevó la victoria. Sin duda, fue un gran envión anímico para el decisivo partido de esta noche.

Gallardo tuvo más certezas en la Bombonera: comprobó que varios de los suplentes pueden ser buenas alternativas cuando se necesite recambio en los momentos trascendentales. El entrenador se llevó muy buenas impresiones de las tareas de Facundo Colidio y Manuel Lanzini en el aspecto ofensivo. Pero también confirmó que Franco Armani está reencontrándose con su mejor versión y que defensores y mediocampistas pueden adaptarse a distintos esquemas en diferentes situaciones del juego.

El argentino Jorge Almirón, director técnico de Colo Colo, se refirió a la actualidad del Millonario. "Ganaron un clásico y el entrenador es muy querido en River. Ha logrado títulos importantes y genera ilusión en la gente. Tiene un aura especial. Todo influye. Estamos en cuartos de final. Estamos parejos y dimos una buena imagen. El marco va a ser totalmente diferente, pero son los partidos que uno quiere jugar", aseguró.

River tiene todo por delante para sellar la clasificación frente a su gente. El vencedor de la llave se medirá con un adversario brasileño: Atlético Mineiro—dirigido por Gabriel Milito— o Fluminense, que se impuso 1-0 en el primer encuentro. •



# (4-3-2-1)

F. Armani; F. Bustos, G. Pezzella, González Pirez y M. Acuña; S. Simón, M. Kranevitter e I. Fernández; Meza o Colidio y C. Echeverri; Borja. **DT**: M. Gallardo.

#### Colo Colo (4-3-3)

B. Cortés; M. Isla, A. Saldivia, E. Amor y E. Wiemberg; E. Pavez, L. Gil y A. Vidal; L. Cepeda, C. Palacios y J. Correa. DT: J. Almirón

Árbitro: A. Matonte (Uruguay). Estadio: River.



La Natividad y La Hache Cría y Polo iniciarán hoy el Abierto de Hurlingham, en Pilar

RODRIGO NÉSPOLO

# Empieza la Triple Corona, con varios cambios y la vuelta de Indios Chapaleufú

Con dos cuartos de final, se inaugurará hoy el Abierto de Hurlingham; la temporada alta contará con partidos más largos y más jornadas gratuitas

#### Xavier Prieto Astigarraga LA NACION

Triple Corona del polo, el conjunto de los tres mejores torneos del planeta, que se pondrá en marcha esta tarde con el inicio del Abierto de Hurlingham, en Pilar. En el 2023 cambiaron el orden los dos primeros y existió un par de fechas gratuitas para el público. El 2024 va más allá: habrá muchas más jornadas gratis, partidos más largos, zonas y cruces armados sobre la marcha y acción del campeonato principal solamente en Palermo y

en algunos casos en días viernes.

El primer certamen se iniciará hoy, a las 13.30, y reunirá ocho equipos de 31 a 40 goles de handicap por eliminación. Se jugará en tres sedes: el predio de la Asociación Argentina de Polo, para los cuartos de final; el Campo Argentino, para las semifinales, y Hurlingham, para la final. Habrá una rueda de perdedores (desde las semifinales) y transmitirá Disney+.

Esta tarde tendrán lugar los primeros dos cuartos de final: a las 13.30, La Natividad vs. La Hace Cría y Polo, y a las 16, La Hache vs. Cría La Dolfina. El acceso al predio será gratuito, pero se cobrará estacionamiento a cada vehículo.

# Ahora, al menos 56 minutos

En esta temporada todos los encuentros serán de ocho chukkers, el máximo reglamentario. Hasta ahora abarcaban siete en Hurlingham, salvo la final, que constaba de ocho; siete en Tortugas, y ocho en Palermo. Más atrás en el tiempo, todos los partidos de Hurlingham eran de ocho, pero Tortugas tradicionalmente tuvo siete.

¿Qué implica el cambio? Una mayor jerarquización (a más tiempo de juego, más importancia del partido), y una mayor exigencia de organización: habrá que tener más caballos de alto nivel para afrontar la demanda desde el primer compromiso de la Triple Corona. En ello se dará una posible ventaja para los equipos grandes, siempre mejor dotados de ejemplares.

Por ende, habrá por lo menos 56 minutos de juego en cada confrontación, porque los chukkers duran siete como mínimo, con alargues condicionales de hasta 30 segundos cada uno salvo el octavo (esto último, excepto en caso de empate). Un 14% más de polo para los espectadores en cada función de las que antes tenían siete tramos.

"Me parece bueno. La Triple Corona tenía que ser toda de ocho chukkers. Incluso por el tema de los puntos [en el ranking], para que fuera igual para todos los equipos", juzgó antela NACION Gonzalo Pieres (h.), el líder de Ellerstina.

# Polo para todos

Así como en la última temporada hubo dos fechas del Argentino Abierto en Pilar sin cobro de entrada, para facilitar la presencia de público, esta vez el torneo más grande del mundo estará más al alcance de todos: por un lado, se desarrollará totalmente en Liber-

# Las 8 formaciones

LA NATIVIDAD: Facundo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10, TOTAL:

LA DOLFINA: Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Juan Martín Nero, 10. TOTAL: 40.

LA HACHE: Pablo Pieres, 9; Hilario Ulloa, 9; Tomás Panelo, 9, y Francisco Elizalde, 9. TOTAL: 36.

LA ENSENADA: Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 9. TOTAL: 36.

ELLERSTINA: Lucas Monteverde (n.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9; Guillermo Caset, 9, e Ignatius Du Plessis, 9. TOTAL: 35.

CRÍA LA DOLFINA: Rufino Bensadón, 8; Bautista Bayugar, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco, 8. TOTAL: 32.

LA HACHE CRÍA Y POLO: Benjamín Panelo, 7; Carlos María Ulloa, 8; Facundo Sola, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. TOTAL: 31.

INDIOS CHAPALEUFÚ: Victorino Ruiz Jorba, 8; Antonio Heguy, 7; Cruz Heguy, 8, y Teodoro Lacau, 8. TOTAL: 31.

# Los cuartos de final

# FECHA 1 - HOY Hora Partido Lugar 13.30 La Natividad vs. Pilar, La Hache Cría y Polo cancha 2 16 La Hache vs. Cría La Dolfina Pilar, c. 1 FECHA 2 - MAÑANA Hora Partido Lugar

Pilar,

Pilar,

cancha 2

cancha 1

13.30 La Dolfina vs.

Ellerstina

Indios Chapaleufú

La Ensenada vs.

tador y Dorrego, y por otro, cinco de sus 13 jornadas tendrán acceso gratuito. Es más: no habrá localidades numeradas. Será first come, first served: la gente se ubicará por orden de llegada en cualquier lugar, aunque se trate de plateas.

No solamente Palermo contará con fechas sin costo para los espectadores: lo mismo sucederá en las dos primeras de Hurlingham y en las dos iniciales de Tortugas. O sea que habrá nueve días de alto polo gratis para los aficionados en la Triple Corona. En cambio, sí se cobrará estacionamiento en los dos torneos que anteceden al mayor.

El de Hurlingham tendrá su desenlace el sábado 5 de octubre. Tortugas, por su parte, comenzará el sábado 12 de octubre, concluirá el sábado 2 de noviembre y, al igual que en el 2023, constará de dos zonas de cuatro equipos, de las cuales surgirán los finalistas, sin rueda de perdedores. Y tampoco el Argentino cambiará el formato: diez cuartetos, dos grupos y final, sin trofeo subsidiario. Pero si experimentará una novedad: habrá cuatro viernes de actividad, con un partido cada uno, y dos domingos contarán con un solo encuentro. ¿Por qué? La Asociación quiere usufructuar con una jornada más de polo el predio, que desde hace unos años presenta una amplia oferta gastronómica. Abrir el juego al viernes implica tres días de público en dos de sus fines de semana. Que serán el segundo y el tercero del campeonato.

¿Y los otros dos viernes? Albergarán polo por otras razones. El 1 de noviembre lo hará porque el sábado 2 fue reservado para la final de Tortugas. Ergo: el Argentino se iniciará antes de que se resuelva el certamen inmediato anterior. El 29 de noviembre, en tanto, tendrá acción porque el sábado 30 será el día del desenlace de la Copa Libertadores de fútbol, y la intención es que no coincidan ambos eventos. La final de polo está marcada para el sábado 7 de diciembre.

# Los playoffs y las zonas

Para el 2024 se eligió un nuevo criterio de cruces en los fixtures. Que en los últimos dos torneos dependerán de los resultados de sus antecesores inmediatos.

Para Hurlingham el parámetro es el ranking del año anterior, según los puntos conseguidos por los jugadores. La Natividad, el mejor conjunto del 2023, encabeza una mitad del cuadro de playoffs, y La Dolfina, pese a ser el campeón defensor, figura como segunda cabeza de serie, y aparece en la otra mitad del esquema. Los demás cruces quedaron determinados por sorteo, entre los preclasificados 3 v 4. 5y6,y7y8,respectivamente,siempre según la tabla de la temporada pasada. Los otros cuartos de final serán La Dolfina vs. Indios Chapaleufú y La Ensenada vs. Ellerstina.

# Los cambios de actores

También como cada año, hay varios cambios en los equipos. La Hache incorporó a Tomás Panelo, que estaba en Cría La Dolfina, y dejó ir a Guillermo Caset, que ahora integra Ellerstina. De este último salió Nicolás Pieres, que prefirió formar un conjunto a futuro, La Zeta, que disputará la clasificación para el Argentino. Y tras varias temporadas, reaparece un nombre histórico: el de Indios Chapaleufú, que estará apoyado en Cruz y Antonio Heguy, hijos de Eduardo ("Ruso") y Alberto ("Pepe"), tetracampeones de Palermo por Chapa II entre 1996 y 2004. Hará su rentrée mañana.

# CONTRATAPA » AUTOMOVILISMO Y FÚTBOL



Las buenas actuaciones de Colapinto en Williams sorprendieron en la Fórmula 1

# El negocio Colapinto. Resultados y sponsors que contribuyen a la F. 1

La máxima categoría maneja millones de dólares y la distribución es fundamental para los equipos; cómo cerrar cuentas y beneficios

#### Orlando Ríos PARA LA NACION

Durante el Gran Premio de Singapur, disputado el domingo pasado, Franco Colapinto sufrió un fuerte dolor de estómago del que tuvo que sobreponerse para defenderse, perseguir al experimentado Sergio Pérez (Red Bull) y finalizar Ilº. Colapinto es, por ahora, un pequeño aprendiz de tiburón que se lanzó a las aguas rápidas y tan llenas de dólares como de sinsabores, dependiendo de cómo cada actor juega sus cartas.

El futuro de Franco depende por ahora del equipo Williams de Fórmula 1 y de sus managers. Ellos, a su vez, están inmersos en las profundas aguas de la categoría, cuyo explotador de los derechos comerciales, Liberty Media a través de Formula One Management (FOM), facturó 3200 millones de dólares en 2023. Del total repartió en torno a 1300 millones de dólares a los 10 equipos y, de esa suma, por su séptimo puesto entre los constructores, Williams recibió 87 millones el año pasado.

Hay un límite reglamentario de 135 millones de dólares que los equipos pueden gastar en acciones de las carreras. Marketing y los salarios de los pilotos y de los tres máximos ejecutivos quedan afuera. Por ahora, a Franco puede dolerle el estómago por la deshidratación y los azúcares contenidos en la bebida que consume en carrera. Si le va bien, una buena cantidad de billetes verdes le aliviará cualquier síntoma.

Cuando el rugido de los motores se apaga o cuando se trabaja a todo ritmo en los talleres, la mayoría de ellos situados en Inglaterra, el mundo del dinero que mueve la Fórmula 1 sigue en marcha. Se trata de un mundo nuevo para el piloto y su familia, al que llegaron

tras grandes sacrificios emocionalesymateriales. Un mundo que como el del fútbol profesional de alto nivel, nacional o internacional, puede dejar boquiabierto al novato que, de pronto, se ve lanzado al campode juego. Para jugar con los tiburones mayores, ya sean jugadores consagrados u operadores financieros y publicitarios de un entorno global. También eso sucede en la Fórmula 1, aunque a una menor escala que en el fútbol, en el que los derechos de TV para una liga como la inglesa se venden por más de 2000 millones de dólares por año.

En 2023, la FOM (Liberty Media) recaudó 3200 millones de dólares, 25% más que en 2022. El negocio, fundamentado en un campeonato de 24 carreras, quiere volar. De ese total, los ingresos debido a la promoción de las carreras totalizaron 944 millones de dólares; por la TV entraron 1044 millones y de patro-

cinadores directos, 579 millones. Los incrementos de recaudación se deben fundamentalmente al interés de los jóvenes estadounidenses y los aficionados asiáticos.

Cuando los anteriores propietarios de la F. 1 decidieron vender, Liberty Media, controlada por el multimillonario de las TV americanas, John Malone, pagó en 2017 el equivalente a 4400 millones de dólares. La FIA había cedido a Bernie Ecclestone y asociados los derechos comerciales por 100 años en 2011.

En aquel entonces era Ecclestone quien manejaba la Fórmula l desde 1974 y se recaudaba en torno a 1200 millones de dólares. El "padrino" Bernie, tal como lo llamaban en el paddock refiriéndose a su peculiar estilo de gestión muy personal, no se llevaba bien con las nuevas tecnologías de la comunicación y estaba perdiendo verdaderas oportunidades de hacer crecer el deporte.

#### Para el presupuesto

Seguramente, Williams recibirá más de los 87 millones de 2023 pero aún así, para cerrar bien sus cuentas debe contar con los patrocinadores. Una muy conocida marca de pilas y baterías le aporta 6 millones de dólares anuales. También dispone de interesantes aportes, desconocidos, de otras marcas globales y a ello ha sumado el patrocinio de las empresas argentinas que están acompañando a Colapinto.

Es evidente que los equipos gastan más de 135 millones de dólares anuales si pagan salarios de entre 20 y 35 millones de dólares a los pilotos estrella (Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso) a lo que suman los gastos de marketing y relaciones públicas. Incluso Red Bull, el equipo que más recaudó de la FOM en 2023 con 140 millones de dólares, debe estar más cerca de gastar 200 millones anuales que de los 135 del monto limitado.

El equipo, actual campeón de constructores no tiene problemas para obtener, incluso, interesantes beneficios. Su contrato anual con una gran casa de software y servicios informáticos para grandes compañías llega a 90-100 millones de dólares. Y Ferrari no se queda atrás ya que, asociada a una gran productora de impresoras y computadoras, recibe de esta empresa 90 millones de dólares por año. Y, además, lo que aporta el resto de patrocinadores.

Los departamentos comerciales de los equipos y los managers de pilotos son los que buscan el patrocinio. Una regla no escrita dice que sólo hay que apuntar a compañías cuyas ventas anuales sean en torno a 400 o 200 veces superiores al valor del patrocinio requerido. Por eso, para Oracle, los 100 millones de Red Bull solo representan el 0,19% de su facturación estimada en 53.000 millones de dólares anuales.

Hasta el momento este baile de cifras para algunos siderales no preocupa a Franco, ocupado, como debe en afirmarse en un nuevo mundo. Y hay que saberlo, Colapinto es, hasta aqui, un tiburón pequeño que debe crecer y acostumbrarse a un mar donde flotan millones de dólares. Ya el argentino desearía, seguramente, que la corriente los empuje hacia él. Claro que en Bakú, donde sumó puntos hace nueve días, patrocinios personales aparte, empujó un millón y quizás algo más en dirección a su equipo. •

# Nada detiene a Vélez en la Liga Profesional

Superó a Estudiantes por 2-0 y lleva una ventaja de seis puntos

Los números de Vélez son impactantes. Contra Estudiantes (2-0) consiguió la quinta victoria consecutiva, la novena en los últimos diez encuentros. Con esa campaña, el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros es el líder de la Liga Profesional, con seis puntos de ventaja sobre los escoltas, Huracán, Talleres y Unión.

Vélez aprovechó temprano un grueso error del arquero Matías Mansilla, que perdió la pelota con Braian Romero dentro del área y el delantero definió desde el suelo. El vencedor controló casi siempre el desarrollo, pese a los intentos de recuperación de Estudiantes, a puro empeño, que mejoró en el segundo tiempo. Hasta Romero liquidó el partido cerca del final.

El conjunto de Liniers atraviesa días importantes, ya que el viernes se medirá con Independiente, en Lanús, por los cuartos de final de la Copa Argentina. Sí, da pelea en dos frentes.

El cierre de la 15ª fecha tuvo otro dos encuentros. En Junín, Central Córdoba confirmó el repunte desde el regreso de Omar De Felippe a la dirección técnica y derrotó a Sarmiento por 3-1, con goles de Rodrigo Atencio, Lucas Varaldo y Favio Cabral. Lisandro López, de penal, descontó. Ambos equipos luchan por la permanencia.

En el sur, Banfield superó a Independiente Rivadavia por 2-0, con goles de Marcelo Cañete y Mathias De Ritis. •

# La guía de TV

# Fútbol

21.30 » River vs. Colo Colo. Los cuartos de final, partido de vuelta. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD) y Telefe (CV 10 - DTV 1123 HD).

21.30 » Corinthians vs.
Fortaleza. Los cuartos de final,
partido de vuelta. ESPN 2 (CV
23/102 HD- DTV 1622 HD).

14 » Sevilla vs. Valladolid.
Dsports+ (613/1613 HD).
14 » Valencia vs. Osasuna.
ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD).
16 » Real Madrid vs. Alavés.
Dsports (610/1610 HD).

LA CARABAO CUP

15.30 » Manchester City vs.

Watford. ESPN (CV 24/103 HD 
DTV 1621 HD).

16 » Wycombe Wanderers vs.

Aston Villa. Disney+.

# espectáculos

1967-2024 TOTA SANTILLÁN Se investigan las causas de su muerte, a los 57 años Página 3

Edición a cargo de Sebastián Espósito www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @f Facebook.com/lanacion = espectaculos@lanacion.com.ar

# Aurora: el regreso al Colón de la ópera que es mucho más que "Alta en el cielo"

La obra de Héctor Panizza, estrenada en la temporada inaugural de nuestro primer coliseo, retorna a su escenario con un mensaje de unión "entre dos bandos", según explica Betty Gambartes

### Cecilia Scalisi

PARA LA NACION

1810, Córdoba, Mariano, uno de los seminaristas del convento de la Compañía de Jesús (la iglesia más antigua de la ciudad mediterránea), se une a la lucha por la independencia enfrentando a través de ella varios conflictos, su destino religioso y patriótico y el amor prohibido por la hija de su enemigo (el jefe político español Don Ignacio), abrazando en el devenir de los acontecimientos los ideales de la nueva nación y la causa de la libertad.

A 25 años de su última representación (la versión icónica de 1999 pasó a la historia con el debut del tenor Dario Volonté, el héroe de Malvinas, sobreviviente del Crucero General Belgrano, que le cantaba a la bandera), Aurora vuelve hoy al escenario del Teatro Colón. Continúa en la página 2



Susana Giménez

# Susana puso primera: todo lo que no se vio en pantalla

La vuelta de la histórica conductora, desde adentro

#### Azul Cecinini y Pablo Mascareño LA NACION

Anteayer no fue un día más en Telefe. Desde temprano, gran parte de su personal estuvo abocado al regreso del programa de Susana Giménez, el gran estreno de la temporada 2024, luego de casi cinco años de ausencia.

Si bien algunos segmentos habían sido grabados con anterioridad -como el sketch de apertura con numerosas figuras invitadas ylaentrevistaalos campeones del mundo Rodrigo de Paul y Leandro Paredes-, lo cierto es que anteanoche se produjo la reentré de la diva con toda la pompa que su estelaridad amerita desde el estudio 1 y con una puesta en escena enmarcada por pantallas de última generación y un set de luces digno de un concierto.

Ciento veinte personas conformaron el equipo que trabajó para la salida al aire del programa. Si bien la escenografía ya estaba montada, antes del programa se hicieron las últimas pruebas de iluminación y de "tiro" de las siete cámaras para la salida en vivo, con una tribuna colmada de público y una platea vip con invitados especiales y periodistas. Para acceder al estudio hubo que atravesar un hall principal y un extenso pasillo enmarcados con pantallas led que reproducían el logo "SG". La "Susanamanía" se respiraba casi desde la vereda, Había que hacerle honor al esperado regreso.

Alrededor de las cuatro de la tarde, la conductora llegó al canal en su auto, al mando de su histórico chofer, Marcelo, Susana se instaló en un camarín exclusivo que supera los doscientos metros cuadrados y que cuenta con salida directa al estudio, con lo que no tuvo que desandar demasiado trecho para ubicarse detrás de la escenografia antes de la apertura inicial. Continúa en la página 3



Daniela Tabernig, la directora escénica Betty Gambartes, el director musical Ulises Maino y Fermín Prieto

NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

# El Jockey, la elegida para el Oscar

CINE. El film de Luis Ortega representará al país en la primera selección de los premios de Hollywood

Con las máximas autoridades de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina presentes en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. tuvo lugar en las instalaciones de la DAC, la Asociación de Directores, el anuncio de las películas argentinas seleccionadas para representar al país en los premios Oscar y Goya, que surge de la votación de los miembros de la Academia.

de anunciar a la película que fue seleccionada para representar a la Argentina ante la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y alcanzar así el sueño dorado de acariciar un Oscar, y Andrea Frigerio hizo lo propio para la seleccionada a los premios Goya, que entregala Academia de Cinede España.

El anuncio terminó en una confluencia que erigió a El Jockey, la pe-

Peter Lanzani fue el encargado lícula de Luis Ortega, como la ele- Jockey, que llega a los cines pasagida para representar al pais ante ambas instancias internacionales.

En la platea, el aplauso fue unánime al conocerse la elegida por parte de algunos de los cerca de 500 miembros de la institución que eligió a la película mediante votación directa entre las estrenadas, o teniendo previsto su estreno entre el 1 de noviembre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024. El

do mañana, tiene la chance de acceder a la postulación del Oscar y, finalmente, quedarse con la doble representación para nuestro país luego de competir en la Selección Oficial del Festival de Cine de Venecia. Está protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart, Ursula Corberó y Daniel Giménez Cacho y también participa el recientemente fallecido Daniel Fanego. •

#### Viene de tapa

La ópera trágica de Héctor Panizza fue encargada y estrenada bajo la batuta del compositor en la temporada inaugural del Teatro Colón, en 1908. Su libreto original en italiano es de Luigi Illica (autor de los textos de las más populares creaciones de Puccini), cuya célebre aria - "Alta en el cielo"-se convirtió en canción patria de enseñanza obligatoria en las escuelas de toda la Argentina y fue entonada desde entonces en el izamiento del pabellón nacional.

"Es imprescindible volver la mirada sobre una de nuestras óperas fundadoras porque nos recuerda el fervor de los hombres y mujeres que forjaron la patria", dice Betty Gambartes, directora escénica de la nueva producción, que se verá en cuatro funciones. "Una composición representativa -agrega Ulises Maino, director al frente de la Orquesta Estable, en esta suerte de diálogo coral con La Nación junto a los cantantes y la régisseur-, no solo por la historia del país y del propio teatro, sino también por la canción del famoso intermezzo épico".

El heroísmo, el amor romántico, la fe religiosa y el anhelo patrio son los impulsos fundamentales que mueven este drama compuesto en el más fiel espíritu musical de su tiempo-las postrimerías del siglo XIX y los albores del XX-: el verísmo. "Debemos mencionar las influencias de Puccini, Giordano, Leoncavallo y Mascagni-enumera Maino ubicando la partitura estilísticamente-, y la notable mano de Panizza, director y asistente del legendario Toscanini, puesta de manifiesto en su capacidad para instrumentar.

Aurora es una música escrita para gran orquesta sinfónica, densamente coloreada, que combina los instrumentos según la situación dramática lo requiera. Hay solos de violín y chelo, acompañamientos de arpa y pasajes en los que la escena se ilustra con los timbres orquestales".

¿Qué representa la obra en los protagonistas, la pareja de Mariano y Aurora, en las voces del tenor Fermín Prieto y la soprano Daniela Tabernig?"Aurora representa la valentía de una mujer que siendo a la vez romántica, es curiosa y audaz, y se debate entre dos mundos -resume Tabernig-, la lucha entre el padre realista y el hombre del que se como una víctima". Y a tal punto el enamoray pelea por la independencia, evolucionando hacia la guerrera que defiende la libertad, la patria y el amor".

Prieto destaca como atributo la esencia heroica de Mariano, "el típico rol que nos gusta interpretar a los tenores, este en especial por lo lucido y expuesto, porque se da una particularidadinteresante:mientras en la mayoría de este tipo de óperas el peso se inclina hacia la soprano, aquí lo hace hacia el tenor, a pesar de que la obra lleva el nombre del personaje femenino, por la duración e importancia de la música escrita para este papel y por el tiempo que permanece en escena".

¿Cómo se produce la metamorfosis del religioso al revolucionario? "Si bien Mariano no deja de ser un novicio y de hecho todos somos religiosos que terminamos inclinándonos hacia el deseo de la independencia -cuenta el cantante-, al final del primer acto ya comienza a pensar como un patriota, un hombre santo que aspira a ser como su hermano Bonifacio, cuya muerte lo decide a dejar los hábitos y sumarse a la campaña por la liberación, conflictuado también por el dilema de su amor por la hija del gobernador realista".

bartes describe la emoción del momento definitorio en que Mariano se forja como líder marcando el significado de esa muerte. "El final del del amory la libertad. Megustan los acto cuando los novicios entregan las armas al pueblo y se juegan la vida abriendo el convento, aparece nantes que me recuerdan a Puccini



Imagen del ensayo general de Aurora, que retorna hoy al Colón

TEATRO COLÓN

# Aurora, la ópera nacional y la vuelta al Teatro Colón, su escenario original

CLÁSICA. La obra de Héctor Panizza, estrenada en 1908 en nuestro primer coliseo, vuelve a escena después de 25 años

contenido religioso se hace presente en la trama, que el protagonista alcanza uno de los momentos de mayor intensidad cuando antes de pedir el perdón de Aurora, canta su pasaje favorito.

"Mariano relata el sacrilegio-describe Prieto-, al abrir el convento de clausura, entregar las armas y usar las flores de la ofrenda para intercambiar mensajes con los revolucionarios en una acción que desemboca en la muerte del hermano. Y hablamos de la Virgen de los Dolores que en su iconografía tiene clavadas siete dagas en el corazón, cuando canta esta frase sublime: 'La señora -la virgen, la Madonna-me da llanto y muerte. La virgen sus siete espadas en mi corazón dejó clavadas'. Este segmento tiene una música tan profunda y extremadamente intensaquees una conmoción grande que me embarga al cantar".

# Personajes épicos

Quién es Aurora y qué demanda su interpretación, lo comenta Daniela Tabernig, destacada soprano argentina radicada en España que regresa al país para estrenar este rol cargado de sentidos. "Aurora es una joven que no conoce el amor físico ni platónico, que lo está descubriendo Desde la lectura dramática, Gamamedida que avanza la acción que, a suvez, la transforma de la timidez al heroísmo con que lamentablemente muere, luchando por los valores personajes épicos y disfruto de esta ópera, que tiene momentos emociola muerte del novicio consagrado y que, como sus heroínas, me per-

# PARA AGENDAR

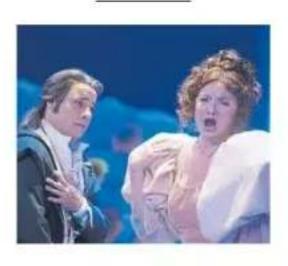

AURORA. ÓPERA TRÁGICA EN TRES ACTOS CON MÚSICA DE HÉCTOR PANIZZA Y LIBRETO ORIGINAL EN ITALIANO DE LUIGI ILLICA, EN VERSIÓN TRADUCIDA AL CASTELLANO. DIRECCIÓN MUSICAL:

ULISES MAINO. DIRECCIÓN DE ESCENA: BETTY GAMBARTES. ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: GRACIELA GALÁN. ILUMINACIÓN: ROBERTO TRAFERRI. DISEÑO DE VIDEO: RODRIGO VILA Y PABLO MARGIOTTA. CORO Y ORQUESTA ESTABLE DEL TEATRO COLÓN.

DIRECCIÓN DEL CORO: MIGUEL MARTÍNEZ, INTÉRPRETES: DANIELA TABERNIG (AURORA), FERMÍN PRIETO (MARIANO), HERNÁN ITURRALDE (DON IGNACIO), ALEJANDRO SPIES (RAIMUNDO), SANTIAGO MARTÍNEZ (BONIFACIO), CRISTIAN MALDONADO (DON LUCAS), VIRGINIA GUEVARA (CHIQUITA), CLAUDIO ROTELA (LAVIN) Y ELENCO. FUNCIONES: HOY, PASADO MAÑANA Y MARTES 1, A LAS 20; DOMINGO 29, A LAS 17. EN EL TEATRO COLÓN, CERRITO 615.

mite desarrollar matices variados. Aurora es una mujer que busca correr los límites, que entiende que hay un peligro que la rodea y que en ese peligro encuentra los dilemas, pero también el amor. En lo vocal se parecea Tosca, una soprano lírico-spinto aquí con un reto interesante: cantar en nuestro propio idioma, algo que nos expone de manera inusual. Los cantantes a veces por lograr el color de un sonido perdemos claridad en la dicción. Aquí la exigencia está en emitir lo más claro posible. Es un rol que tiene mucha línea y mucho centro y eso exige un alto nivel de concentración porque ;hay que poder cantar con el centro audible detrás de una orquesta tan grande!".

Para Prieto, la exigencia del tenor está en interpretar la garra del personaje sin reducirse a la expresión triunfalyaguerrida. "Mariano es un joven, un tenor-lírico que, si bien tiene marchas victoriosas, debe transmitir con sutilezas también el matiz romántico que está presente por ejemplo en la canción a la bandera y en los dúos con la soprano que van de la expresión idilica del primer encuentro a las instancias dramáticas que debe interpretar Mariano cuando siente el castigo de Dios después de usar las flores sacramentadas de la Virgen y la muerte de su hermano como venganza de la Providencia, hasta el final victorioso cuando sabe que triunfará la libertad".

Aceptada la necesidad de hacer recortes que permitan desenvolver la trama con mayor lógica y fluidez, los directores a cargo de la producción musical y escénica (asumiendo ambos en esta puesta su primer desafio profesional sobre el escenario principal del Teatro Colón), emprendieron el arduo trabajo de elaborar una versión nueva. "Aurora era una obra densa y larga. Tuvimos que recortarle unos 17 minutos - comienza Maino-. La traducción del italiano iba en perjuicio de los cantantes, la comprensión de la historia e incluso la música. A todo esto se sumaba el hecho de que con los cortes de las versiones previas se había borrado información relevante que recuperamos, como la escena del obispo realista cuando Lucas critica y confronta la autoridad de la iglesia".

"Hemos intervenido cortando ariasy dúos-completa Gambartes-, para hacerla más representable y accesible al público de hoy. Hemos corregido acentos y traducciones, pero no tocamos la canción a la bandera porque el tiempo legitimó esa letra que es patrimonio de los argentinos, intacta como la conocemos desde la infancia. Hemos incluido fragmentos que estaban en el original y no en las versiones posteriores casi de manera arqueológica, con respeto, sin cambiar ni traicionar la música".

Desde el punto de vista dramatúrgico explica que si bien hay puntos que se solucionan con la representación, hay otros que son difíciles de aceptar. "Según el libreto, por ejemplo, se podría pensar en Aurora como un ser melancólico. En mi visión es una mujer que toma el destino con sus manos. Es la hija de un español en un medio donde no hay mujeres, no hay una madre y toda su referencia es el padre y la cultura que este le lega. Pero se enamora de un novicio criollo y le reza a la Virgen de los dolores para encontrarse con ese amor".

"Lo que importa es pensar en el público", responde Maino a la cuestión de fondo de si el principio purista por el cual la partitura original jamás debe ser intervenida rige para algunas obras y para otras no, o si finalmente la ópera es un hecho teatral que se renueva en cada representación. "Pienso que los intérpretes tienen que apropiarse del material que interpretan de modo que la necesidad de adaptar una obra tiene que ver con la época en que vivimos".

"Es imprescindible volver la mirada sobre esta obra, la primera que habla del nacimiento de la patria", afirma Gambartes, que, sin ser historicista se ubica en el contexto de la historia, con escenografía y vestuario inspirados en la época e imágenes de cuadros del pintor americanista Leónidas Gambartes (su padre), dando texturas "y gesto pictórico" a las proyecciones.

"Con un mensaje muy directo sobreelfinal-añade Prieto-, yes elsentido que desde la puesta se le quiere dar a la muerte de Aurora, una señal de reconciliación entre los dos bandos, realistas y criollos-patriotas, antiguo y nuevo poder. ¡Y esperamos que ese mensaje trascienda!".

Aspiración a la que se suma "el deseo de que sea el despertar de un sentimiento-dice la régisseur-, de que somos un país grande y de que vamos a poder. Yo tengo la intuición yelderechode que, en esta puesta, la canción de la bandera se repita cantada por el público tras la interpretación del tenor, pero no como un bis, que es el lugar del lucimiento personal del cantante, sino como una invitación del personaje a los presentes, todos como cada patriota que se jugó la vida en la gesta de la libertad".

"El público no debe dejar de acompañar esta Aurora -concluye Tabernig-, porque se va a sorprender de cuánta belleza contiene su partitura, porque en el aria de la bandera se va a conectar con el niño que todos llevamos dentro; porque es una música extraordinaria y porque hay que apoyar la ópera argentina, defender con orgullo el acervo de nuestra historia y nuestra cultura, y darle el espacio que se merece a la identidad nacional". •

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | MARTES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Todo lo que no se vio en pantalla de la gran vuelta de Susana Giménez

TV. El primer programa de la conductora tuvo una gran respuesta de rating; cómo fue la previa y todos los detalles



Susana Giménez, con Leandro Paredes y Rodrigo De Paul

SUSANA ADRIAN DIAZ BERNINI/TELEFE

#### Viene de tapa

dadero departamento de varios paración de Huberto Roviralta. ambientes con entrada custodia- "Chicos, vamos a hacerlo más hizo a propósito", cuando la conpara la diva a los que no accede casi nadie- Susana transcurrió toda la tarde preparándose para salir al aire a las 22 y repasando la rutina.

Muy pegados a la conductora se pudieron ver a Federico Levrino -productor general que la acompaña desde hace años y es, en el ámbito televisivo, su colaborador más estrecho y de confianzay a los responsables del canal de streaming Olga, Bernarda y Luis Cella, quienes regresaron a Telefe para volver a formar parte de la producción del ciclo.

También ellos tuvieron injerencia en el armado del stream que acompañó, desde las 21, los pormenores del programa con "reacciones" en directo. Darío Turovelsky, máxima autoridad del canal, llegó temprano y siguió de cerca el desarrollo de los preparativos y el aire en vivo del ciclo. Como suele suceder en el programa de Susana Giménez, todo se desarrolló con armonía en un buen clima de trabajo.

Gran parte de la familia directa de Susana se dio cita en el estreno. Mercedes Sarrabayrouse, hija de la conductora, acompañó a su madre en el camarín y, mientras salía alaire el saludo de Lionel Messi, se ubicó en la platea como una más.

También fueron de la partida los nietos de Susana, Lucía y Manuel Celasco, quien se sumó al plantel de producción comercial del programa. Manuel permaneció en el estudio, mientras que Mercedes y Lucía vieron la mayor parte de la emisión desde el camarín.

Carolina Giménez, hermana de Susana, también estuvo desde temprano instalada en el set. En cambio, no fue de la partida Patricio, el otro hermano de "Su". radicado en Uruguay.

Luego de un tiempo de ausencia, el coreógrafo Marcelo Iripino volvió al programa. Cerca de las 20, el hombre de las coreografías multitudinarias convocó al set al staff de bailarines para repasar el cuadro de apertura basado en algunos de los clásicos hits del repertorio de Giménez. Unos 40 bailarines escoltaron la aparición de la estrella, coronados por el conocido tema "Detrás de todo solo hay una mujer", que Susana dio a

conocer en el primer programa de En el cómodo reducto -un ver- 1998, luego de la escandalosa se-

da y varios sectores exclusivos despacio porque están transpirando el vestuario", le aconsejó Iripino a su staff de danza. Faltaban casi dos horas para salir al aire y el cuadro, repetido cuatro veces, salía perfecto y atractivo.

> Esta temporada no es de la partida "Marcelito", un histórico secretario de la diva; pero sí "Danielito", quien estuvo anteanoche acompañado por Licha Navarro, la adquisición importada de Gran hermano.

Desde la tribuna bajaban frases como "Susana te amo" y "María



# Despiste

La conductora protagonizó uno de sus clásicos furcios al confundir a María Becerra con otra cantante: Tini Stoessel

quiero ser tu mascota", en alusión a la gran invitada de la noche, María Becerra, Tanto la conductora como "La nena de Argentina" fueron muy afectuosas con el centenar de jóvenes convocados. "Necesito que coordinemos el movimiento de los brazos de derecha a izquierda", pidió un asistente y todos rápidamente respondieron a sus órdenes. También Marcelo Irípino "agitó" a los presentes con su habitual carisma.

Mientras salía al aire la entrevista grabada con anterioridad a los jugadores de la selección, Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, atravesaba el escenario acompañada por un cámara probando su ingreso para saludar a Susana. Poco antes del vivo. María Becerra se acercó al set v preguntó por su familia. Rápidamente, una decena de personas levantaron sus manos. Allí estaban los afectos más cercanos de la cantante, incluida la tía Gladys, fanática de Giménez.

Cuando, ya al aire, Becerra le contó a la diva sobre esta admi-

ración de su tía, la conductora no dudó en hacerla pasar al living.

En la platea se escuchó un "lo ductora le dijo a María Becerra que había cantado con Coldplay. La equivocación fue tomada con humor por la cantante, a pesar que quien había realizado esa actuación fue Tini. Desdeya, se trató de un error involuntario, de uno de sus habituales despistes.

El anhelado regreso superó las expectativas de la audiencia esperada. Con picos cercanos a los 19 puntos y un promedio por encima de los 15, el ciclo polarizó los números del rating dejando muy atrás al resto de las señales abiertas.

Cuando Susana se despidió de sus televidentes fue abordada por Roberto Funes Ugarte, quien le realizó una breve entrevista para uno de los ciclos del canal. En ese momento, el personal de seguridad buscaba una rápida desconcentración del público e impedía que los fanáticos se acercaran a ella. Luego de la charla con "Robertito", Susana partió rápidamente a su camarín para cambiarse el vestido sumamente vistoso de Paco Rabanne que eligió para el debut y dirigirse a otro set para compartir un encuentro con sus colaboradores y técnicos y celebrar el regreso.

Cerca de la una de la madrugada, los fanáticos de María Becerra corrían de una puerta a otra del canal intentando interceptar el vehículo en el que la cantante abandonaría las instalaciones. "Ahí sale", gritó una seguidora y una decena de jóvenes corrieron a los gritos interrumpiendo el silencio que reinaba en Martínez.

Para ese momento, las rejas del canal ya estaban cerradas. Concluía una jornada extensa donde toda una compañía estuvo al servicio del estreno de su máxima figura. La diva, que lo primero que dijo al salir al aire fue: "¿Vieron que flaquita estoy?", además de disparar algunas bromas sobre su edad. A los 80, Susana revalidó sus títulos a su modo, con su estilo, con una infraestructura que hoy solo ella cuenta en la televisión abierta. Restan tres meses de temporada y una gran incógnita: ¿se tratará de la despedida de "Su" de la pantalla? La decisión está en sus manos. El rating, al menos en el debut, confirmó que hay Susana Giménez para rato.



Conductor, actor y cantante, tenía 57 años

# 1967-2024

# La Tota Santillán.

# El gran difusor de la música tropical

Ricardo Daniel Carías, más conocido como La Tota Santillán, fue encontrado muerto anteayer por causas que aún se investigan. El conductor de televisión y productor musical murió en su casa de Ituzaingó, a los 57 años. Su abogado, Juan Pablo Merlo, acudió al domicilio tras ser comunicado de la noticia. Hasta allí se acercaron también peritos policiales y personal de la comisaría 7ª de Morón, quienes ingresaron a la vivienda tras un llamadoal 911 de sus familiares, que no podían encontrarlo desde hacía varios días. Sus allegados afirmaron a las autoridades que Santillán atravesaba una fuerte depresión.

Según la investigación, a cargo del fiscal Patricio Ventrichelli, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Ituzaingó, que depende de la Fiscalía General de Morón, el histórico conductor del programa de televisión Pasión de sábado murió asfixiado. La autopsia preliminar arrojó como resultado que Santillán tenía el 90 por ciento del cuerpo quemado y que no había signos de violencia.

Según consta en el expediente, caratulado como "averiguación de causa de muerte", el conductor fue hallado en su domicilio con quemaduras provocadas por "un posible foco igneo".

Nacido el 1º de agosto de 1967, en la localidad de San Martín de la provincia de Mendoza, La Tota se desempeñó como una figura popular en el ámbito de la televisión y la música argentinas. Desde muy joven comenzó su carrera a través de presentaciones en clubes bailables y eventos, donde forjó su estilo descontracturado y cercano con las personas. En la década del 90dio el mayor paso de su carrera y llegó a la televisión.

Se consolidó como conductor de programas vinculados, sobre todo, con el mundo de la cumbia. Fue el rostro de exitosos ciclos televisivos como Pasión tropical y Pasión de sábado, un programa que se transfor-

mó en un hito de la música popular en el país.

Su trabajo relacionado con la música lo posicionó, además, como un aclamado productor que le abrió las puertas a diferentes grupos y artistas del género. También fue presentador del cantante cordobés de cuarteto Rodrigo Buenoy de Walter Joaquín Olmos Gómez.

Santillán grabó adicionalmente varios discos de cumbia y se presentó en diversos escenarios, aunque no alcanzó la misma popularidad como cantante que como conductor. Y la trascendencia lo llevó a probarse en el mundo del teatro, en donde formó parte de elencos de comedias como Pobres, pero casi honradas y Hasta que la risa no se pare. Al mismo tiempo, es recordado por su participación en las dos primeras ediciones de Cantando por un sueño, el programa conducido por Marcelo Tinelli.

A lo largo de su carrera, Santillán atravesó problemas legales y de salud. En 2023 fue condenado a cinco años y medio de prisión acusado de ejercer violencia de género contra su expareja Sol Fiasche, madre de sus dos hijas, por hechos que ocurrieron hace casi una década.

Pese a que fue hallado culpable de los delitos de "amenazas agravadas por el uso de armas, lesiones leves agravadas por haberse cometido en el marco de la pareja y por mediar violencia de género" en perjuicio de su ex y de sus hijas Camila y Mía, durante su relación y luego de la separación, el animador no fue preso porque la sentencia no estaba firme. Asimismo, fue condenado por amenazas contra su exsuegro, por el hurto del teléfono celular de quien entonces era su contador y por "amenazas coactivas agravadas por compeler a una persona a hacer abandono de su residencia habitual o de trabajo" en perjuicio de una empleada de su expareja.

También era padre de Leandro y Daniela, fruto de una relación anterior.

# El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Despejado Sol y brisa proveniente

del sudeste

# Mañana

mín. 12" | máx. 20"



Mayormente soleado Brisa en la mañana, luego con viento en la tarde

### Sol Sale 6.39 Se pone 18.52

Luna Sale 1.42 Se pone 11.06 Nueva 2/10 Creciente 10/10

O Llena 17/10 Menguante 24/9

SANTORAL. Nuestra Señora de la Merced | UN DÍA COMO HOY de 1928 se pone en circulación la primera línea de colectivos, entre Plaza de Mayo y Floresta | HOY ES EL DÍA Internacional de Investigación contra el Cáncer

### Nunca cuatro

Dibuje un círculo o una cruz en cada casilla vacía, de modo que nunca aparezcan cuatro círculos o cuatro cruces consecutivas en una misma fila, ni en una columna ni en una diagonal

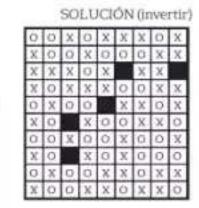

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 0 | X |   |   | X |   | 0 | 0 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | X |   | Х |   | 0 | 0 |   | 0 |
| 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   | 0 | X |
|   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
|   |   |   |   | 0 |   |   |   | X |
| X |   | Х |   |   |   | 0 |   |   |
| Х | X | 0 |   |   |   | Х |   | Х |
|   | X | Х |   | Х |   | Х | Х | X |
| Х |   |   |   |   |   | О | 0 | Х |
| X |   | X | Х | Х |   |   | 0 |   |

© Ediciones de Mente

# Humor petiso Por Diego Parés



Hablo sola Por Alejandra Lunik

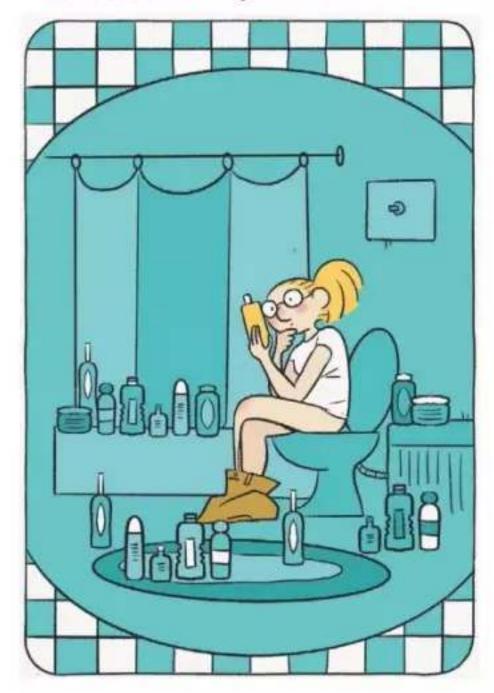

### Gaturro Por Nik



Tutelandia Por Tute

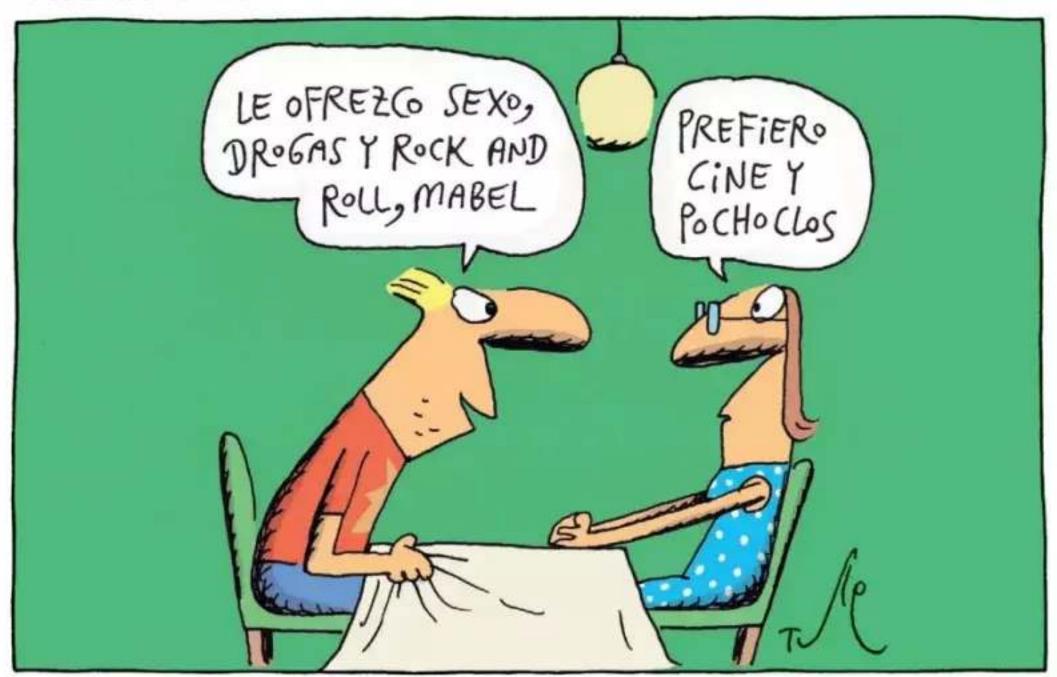

Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

